

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

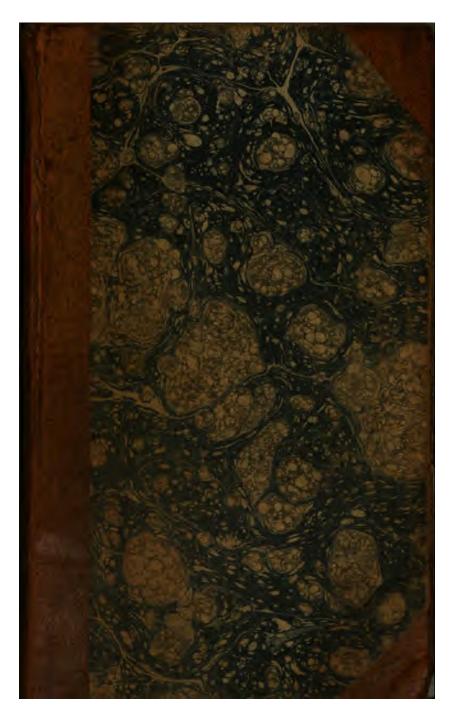

Vct. Fr. III A. 766



# ZAHAROFF FUND

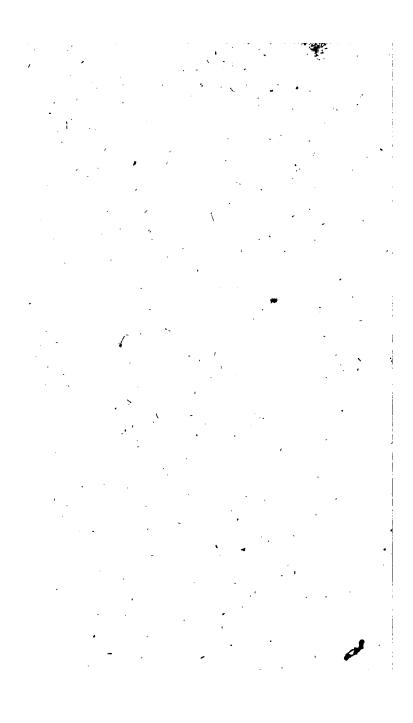

## CORINNE

OU

## L'ITALIE,

PAR MME. DE STAËL HOLSTEIN.

TOME SECOND.

A LONDRES,

CH22 M. PELTIER, NO. 7, DUKE-STREET,

PORTLAND-PLACE,

1808,

7 IfAr 1971

De l'Imprimerie de B. Juigné, No. 17, Margaret Street, Cavendish Square.

## LIVRE VIII.

LES STATUES ET LES TABLEAUX.

### CHAPITRE PREMIER.

Apres la journée qui venait de se passer, Oswald ne put fermer l'œil de la nuit. Il n'avait jamais été plus près de tout sacrifier à Corinne. Il ne voulait pas même lui demander son secret, ou du moins il voulait prendre, avant de le savoir, l'engagement solemnel de lui consacrer sa vie. L'incertitude semblait. pendant quelques heures, entièrement -écartée de son esprit; et il se plaisait à composer dans sa tête la lettre qu'il écrirait le lendemain, et qui déciderait de son sort. Mais cette confiance dans -le bonheur, ce repos dans la résolution. sie fut pas de longue durée. Bientôt ses Tome 2.

pensées le ramenèrent vers le passé; il se souvint qu'il avait aimé, bien moins, il est vrai, qu'il n'almait Corinne, et l'objet de son premier choix ne pouvait lui être comparé; mais enfin c'était ce sentiment qui l'avait entraîné à des actions irréfléchies, à des actions qui avaient déchiré le cour de son père.

—Ah! qui sait, s'écria-t-il, qui sait s'il ne craindrait pas égalément aujour-d'hui que son fils orbliat sa patrie et ses devoirs envers elle?—

—O toi! dit-il en s'adressant au portrait de son pèré; toi, le meilleur ami que j'aurai jamais sur la terre, je ne peux plus entendre ta voix; mais apprends-moi par ce regard muet, si puissant encore sur mon ame, apprendamoi ce que je dois faire pour te donner dans le ciel quelque contentement de ton fils. Et cependant n'oublie pas ce besoin de bonheur qui consume les mortels; sois indulgent dans ta demeure céleste, come tu l'étais sur la terre. J'en deviendrai meilleur, si je suis heureux quelque temps, si je vis avec cette créature angélique, si j'ai l'honneur de protéger, de sauver une telle famme.—La sauver? reprit-il tout à coup; et de quoi? d'une vie qui lui plaît, d'une vie d'hommages, de succès, d'indépendance!—Cette réflexion, qui venait de lui, l'effraya luimême comme une inspiration de son père.

Dans les combats de sentiment, qui n'a pas souvent éprouvé, je ne sais quelle superstition secrète, qui nous fait prendre cc que nous pensons pour un présage, et ce que nous souffrons pour un avertissement du ciel? Ah! quelle lutte se passe dans les ames susceptibles et de passion et de conscience!

J. Oswald se promenait dans sa chambre avec une agitation cruelle, s'arrêtant quelquefois pour regarder la lune d'Italie, si douce et si belle. L'aspect

de la nature enseigne la résignation, mais ne peut rien sur l'incertitude. Le jour vint pendant qu'il était dans cet état; et quand le comite d'Erfeuil et M. Edgermond entrèrent chez lui, ils s'inquiétèrent de sa santé, tant les anxiétés de la nuit l'avaient changé! Le comte d'Erfeuil rompit le premier le silence qui s'était établi entre eux trois.—Il faut convenir, dit il, que le spectacle d'hier était charmant. Corinne est admirable. Je perdais la moitië de ses paroles; mais je devinais tout par ses accens et par sa physionomie. Quel dommage que ce soit une personne riche qui ait un tel talent! Car, si elle était pauvre, libre comme elle l'est, elle pourrait monter sur le théâtre: et'ce serait la gloire de l'Italie qu'une actrice comme elle.-

Oswald ressentit une impression pénible par ce discours, et ne savait néanmoins de quelle manière la témoigner. Car le comte d'Erfeuil avait cela de particulier, que l'on ne pouvait pas légitimement se fâcher de ce qu'il disait, lors même qu'on en recevait une impression désagréable. Il n'y a que les ames sensibles qui savent se ménager réciproquement: l'amour-propre, si susceptible pour lui-même, ne devine presque jamais la susceptibilité des autres.

M. Edgermond lous Corinne dans les termes les plus convenables et les plus flatteurs. Oswald lui répondit en Anglais, afin de soustraire la conversation sur Corinne aux éloges déplaisant du comte d'Erfeuil.—Je suis de trop, ce me semble, dit alors le comte d'Erfeuil, je m'en vais chez Corinne: elle sera bien aise d'entendre mes observations sur son jeu d'hier au soir. J'ai quelques conseils à lui donner, qui portent sur les détails, mais les détails font beaucoup à l'ensemble; et c'est vraiment une femme si étonnante, qu'il ne faut rien, négliger pour dui faire atteindre

la perfection.-Et puis, dit-il en se penchant vers l'oreille de lord Nelvil, je veux l'encourager à jouer plus souvent la tragédie: c'est un moyen sûr pour se faire épouser par quelque étranger de distinction qui passera par ici. Vous et moi, mon cher Oswald, nous ne donnerons pas dans cette idée, nous sommes trop accoutumés aux femmes charmantes pour qu'elles nous fassent faire une sottise; mais un prince allemand, un grand d'Espagne, qui sait ? -A ces mots, Oswald se leva, hors de lui-même, et l'on ne peut savoir ce qu'il en serait arrivé, si le comte d'Erfeuil avait aperçu son mouvement; mais il avait été si satisfait de sa dernière réflexion, qu'il s'en était allé là-dessus légèrement, et sur la pointe du pied, ne se doutant pas qu'il avait offensé lord Nelvil: s'il l'avait su, bien qu'il l'aimât autant qu'il pouvait aimer, il serait sûrement resté. La valeur brillante du comte d'Erfeuil contribuait plus encore

que son amour-propre à lui faire illusion sur ses défauts. Comme il avait beaucoup de délicatesse dans tout ce qui tenait à l'honneur, il n'imaginait pas qu'il pût en manquer dans ce qui avait rapport à la sensibilité; et se croyant, avec raison, aimable et brave, il s'applaudissait de son lot, et ne soupgonnait rien de plus profond dans la vie.

Aucun des sentimens qui agitaient Oswald n'avait échappé à M. Edgermond, et quand le comte d'Erfeuil, fut sorti, il lui dit:—Mon cher Oswald, je pars, je vais à Naples.—Eh pourquoi sitôt, répondit lord Nelvil?—Parce qu'il ne fait pas bon ici pour moi, continua M. Edgermond. J'ai cinquante ans, et cependant je ne suis pas sûr que je ne devinsse fou de Corinne.—Et si vous le deveniez, interrompit Oswald, que vous en arriverait-il?—Une telle femme n'est pas faite pour vivre dans le pays de Galles,

reprit M. Edgermond: croyez-moi, mon cher Oswald, il n'y a que les Anglaises pour l'Angleterre: il ne m'appartient pas de vous donner des conseils, et je n'ai pas besoin de vous assurer que je ne dirai pas un mot de ce que j'ai vu; mais, tout aimable qu'est Corinne, je pense comme Thomas Walpole, que fait-on de cela à la maison? Et la maison est tout chez nous, vous le savez, tout pour les femmes du moins. Vous représentez-vous votre belle Italienne restant scule pendant que vous chasserez, où due vous irez au parlement, et vous quittant au dessert pour aller préparer le thé quand vous sortirez de table? Cher Oswald, nos femmes ont des vertus domestiques que vous ne trouverez nulle part. Les hommes en Italle n'ont rien à faire qu'à plaire aux femmes, ainsi plus elles sont aimables et mieux c'est. Mais chez nous, où les hommes ont une carrière active, il faut que les femmes soient dans l'ombre, et ce serait bien dommage d'y mettre Corinne; je la voudrais sur le trône de l'Angleterre, mais non pas sous mon humble toit. Mylord, j'ai connu votre mère que votre respectable père a tant regrettée; c'était une personne tout-à-fait semblable à ma jeune cousine, et c'est comme cela que je voudrais une femme, si j'étais encore dans l'âge de choisir et d'être aimé. Adieu, mon cher ami, ne me sachez pas mauvais gré de ce que je viens de vous dire, car personne n'est, plus que moi l'adrigateur de Corinne, et peut-être qu'à votre âge je ne serais pas capable de renoncer à l'espérance de lui plaire.-En achevant ces mots il prit la main de lord Nelvil, la serra cordialement, et s'en alla sans qu'Oswald lui répondît un seul mot. Mais M. Edgermond comprit la cause de son silence, et satisfait du serrement de main d'Oswald qui avait répondu. au sien, il partit, impatient lui-même

de finir une conversation qui lui coû-

De tout ce qu'il avait dit, un seul mot avait frappé au cœur d'Oswald; c'était le souvenir de sa mère et de l'attachement profond que son père avait eu pour elle. Il l'avait perdue, lorsqu'il n'avait encore que quatorze ans, mais il se rappelait avec un profond respect et ses vertus, et le caractère timide et réservé de ses vertus.—Insensé que je suis, s'écria-t-il quand il fut seul, je veux savoir quelle est l'épouse que mon père me destinait: et ne le sais-je pas, puisque je puis me retracer l'image de ma mère qu'il a tant aimée? Que veux-je donc de plus? Et pourquoi me tromper moi-même, en faisant semblant d'ignorer ce qu'il penserait à présent, si je pouvais le consulter encore?-Il était cependant affreux pour Oswald de retourner chez Corinne, après ce qui s'était passé la veille, sans lui rien dire qui confirmat les sentimens qu'il lui avait

témoignés. Son agitation, sa poine devint si forte, qu'elle lui rendit un accident dont il se croyait guéri; le vaisseau cicatrisé dans sa poitrine se rouvrit. Pendant que ses gens affrayés appelaient du secours de toutes parts, il souhaitait en secret que la fin de sa vie terminât ses chagrins.—Si je pouvais mourir, se disait il, après avoir revu Corinne, après qu'elle m'aurait appelé son Roméo!—Et des larmes s'échappèrent de ses yeux, c'était les premières, depuis la mort de son père, qu'une autre douleur lui arrachait.

Il écrivit à Corinne l'accident qui le retenait chez lui, et quelques mots méd-lancoliques terminaient sa lettre. Co-rinne avait commencé ce même jour avec des pressentimens bien trompeurs: elle jouissait de l'impression qu'elle avait produite sur Osmold, et se croyant aimée, elle était heureuse, car elle ne savait pas bien clairement d'ailleurs ce qu'elle désirait. Mille cir-

constances, fausaient que l'idéé d'épour ser lord. Nelvil était pour elle mêlée de beaucopp de arainte, et comme of était une personne plus, passionnéme et était voyante, dominée par le présent, mais s'occupant peu de l'avenir, ce jour qui devait lui coûter tant de peines s'était levé pour elle comme le jour le plus pur et le plus serein de sa vie.

En recevant le billet d'Oswald, un trouble cruel s'empara de son ame: elle le crut dans un grand danger, et partit à l'instant à pied, traversant le corse à l'heure où toute la ville s' y promène, et entrant dans la maison d'Oswald à la vue de presque toute la société de Rome. Elle ne s'était pas donné le temps de réfléchir, et sa course avait été si rapide, qu'en arrivant dans la chambre d'Oswald elle ne pouvait plus respirer ni prononcer un seul mot. Lord Nelvil comprit tout ce qu'elle venait de hasarder pour le voir, et s'exagérant les conséquences de cette action

quis ch. Anglétesie, ausait sentièrement perde de réputation une domne et à plus forta vaison une femme nonmaviée; ilonge a sontitui saini a para la mgénérosité; l'amour et la necemaismes, et se devant, tout fuble qu' il était, il serre Coi rinne» contre son cœur, et s'écris :--Chère amied non je, ne t'abandonnerai pas, quand ton sentiment pour moi te compromet! quand je dois réparer.... Corinne comprit sa pensée, et l'intert rompant aussitôt en se dégageant dout cement de ses bras, elle dui dit, après s'être informée de son état qui s'était amélioré; --- Vous vous trompez; my lord, je ne fais rien en venantuvous voir, que la plupart des femmesode Rome n'eussent fait à ma place. Jequous ai su malade, vous êtes étrangersicie vous n'y commissez que moi, c'est à dans de vous soigner. Les convenances établies sont it très-respectables, quand l'ib orie faut deur sacrifier que soi; mais metdoivent-elles pas coèder amo sentimens

LÆ

En entendant ces paroles, si naturelles et si sincères, Oswald éprouva un mélange confus d'imprassions diverses; il était touché par la déligatesse de lairéponse de Corinne, mais il était presque fâché que ce qu'il avait pensé d'abord ne fût pas vrai; il ausait sou-

haité qu'elle eût commis pour lui une grande faute selon le monde, afin que cette faute même, lui faisant un devoir de l'épouser, terminât ses incertitudes. Il pensait avec humeur à cette liberté des mœurs d'Italie, qui prolongeait son anxiété, en lui laissant beaucoup de bonheur, sans lui imposer aucun lien. Il eût voulu que l'honneur lui commandât ce qu'il désirait. Ces pensées pénibles lui eausèrent de nouveau des accidens dangereux. Corinne, dans la plus affreuse inquiétude, sut lui prodiguer des soins pleins de douceur et de charme.

Vers le soir, Oswald paraissait plus oppressé; et Corinne, à genoux auprès de son lit, soutenait sa tête entre ses bras, quoiqu' elle fût elle-même bien plus émus que lui. Il la regardait souvent avec une impression de bonheur à travers ses souffrances. — Corinne, lui dit il à voix basse, lisez-moi dans ce recueil, où sont écrites les pensées

de mon père, ses réflexions sur la mort. Ne pensez pas, dit-il en voyant l'effroi de Corinne, que je m'en croie menacé. Mais jamais je ne suis malade sans relire ces consolations, qu'il me semble encore entendre de sa bouche: et puis je veux, chère amie, vous faire ainsi connaître quel homme était mon père, vous comprendrez mieux et ma douleur et son empire sur moi; et tout ce que je veux vous confier un jour.—Corinne prit ce recueil dont Oswald ne se séparait jamais, et, d'une voix tremblante, elle en lut quelques pages.

"Justes, aimés du Seigneur, vous "parlerez de la mort sans crainte; car "elle ne sera pour vous qu'un chan gement d'habitation; et celle que "vous quitterez est peut-être la moin dre de toutes. O mondes innombra bles qui remplissez à nos yeux l'infini de l'espace! communautés inconnues des créatures de Dieu; communautès de ses enfans, éparses dans le firma" ment et rangées sous ses voûtes; " que nos louanges se joignent aux " votres: nous ignorons votre condi-"tion, nous ignorons, votre première, " votre seconde, votre dernière part " aux générosités de l'Etre suprême; " mais en parlant de la mort et de la " vie, du temps passé, du temps à ve-"'nir, nous atteignons, nous touchons " aux intérêts de tous les êtres intelli-" gens et sensibles, n'importe les lieux " et les distances qui les séparent. Fa-" milles des peuples, familles des na "tions, assemblages des mondes, vous " dites avec nous: Gloire au maître des " cieux, au roi de la nature, au dieu de "l'univers; gloire, hommage à celui " qui peut, à sa volonté, transformer " la stérilité en abondance, l'ombre en " réalité, et la mort elle-même en éter-" nelle vie, Britania " Ah! sans doute, la fin du juste est.

" la mort désirable a mais peu d'entre

" nous, peu d'entre nos anciens, en ont

" été les tomains. Où est il tet homme " qui se présenterait sans crainte aux "regards de l'Eternel? Où est-il cet " homme qui a aimé Dieu sans distrac-" tion, qui l'a servi des sa jeunesse, et " qui atteignant un âge avance, ne " trouve dans ses souvenirs aucun sujet " d'inquiétude? Où est-il cet homme " moral en toutes ses actions, sans ja-"mais songer à la louange et aux ré-" compenses de l'opinion? Où est-il " cet homme si rare parmi les hom-" mes, cet être si digne de nous servir " à tous de modèle? Où est-il? où " est-il PaAh! s'il existe au milieu de " nous, que nos respects l'environ-" nent; et demandez, vous ferez bien, " demandez d'assister à sa mort, comme " au plus beau des spectaeles: armez-" vous soulement de courage, afin de " le suivre attentivement sur le lit d'é-" pouvante, dont il ne se relèvera point. " Il le prévoit, il en est certain, et " la sérénité règne dans ses regards,

" et son front semble environné d'une " auréole céleste; il dit avec l'apôtre: " Je sais à qui j'ai cru; et cette confiance, lorsque ses forces s'éteignent, " anime encore ses traits. Il contemple " déjà sa nouvelle patrie; mais, sans " oublier celle qu'il va quitter, il est " à son créateur et à son Dieu, sans " rejeter loin de lui les sentimens qui " ont charmé sa vie.

"C'est une épouse fidèle qui, selon les lois de la nature, doit, entre les siens, le suivre la première: il la console, il essuie ses larmes, il lui donne rendez-vous dans ce séjour de félicité qu'il ne peut se peindre sans elle. Il lui retrace les jours heureux qu'ils ont parcourus ensemble; non pour déchirer le cœur d'une sensible amie; mais pour accroître leur confiance mutuelle à la bonté céleste. Il rappelle encore à la compagne de sa fortune l'amour si tendre qu'il eut toujours pour elle; non pour animer

" des regrets qu'il voudrait adouçir, " mais pour jouir de la douce idée que " deux vies ont tenu à la même tige, et " que par leur union, elles devien-" dront peut-être une défense, une " garantie de plus, dans cet obscur " avenir, où la pitié d'un Dieu su-" prême est le dernier refuge de nos " pensées. Hélas! peut-on se former " une juste image de toutes les émo-" tions qui pénètrent une ame aimante "au moment où une vaste solitude se "- présente à nos regards, au moment " où les sentiments, les intérêts dont " on a subsisté pendant le cours de ses " belles années, vont s'évaneuir pour " jamais? Ah! vous qui devez survivre " à cet être semblable à vous, que le " ciel vous avait donné pour soutien, " à cet être qui était tout pour vous; ", et dont les regards vous disent, un " effravent adieu, vous no refuserez " pag, de, placer ... votre main sur un " cœur défaillant, afin qu'une dernière

" palpitation vous parle encore, lors-" que: tout autre: langage n'existera " plus. Et vous blamerious nous, amis " fidèles, si vous aviez désiré que vos " cendres se confondissent, que vos " dépouilles mortelles fussent réunies " dans le même asile? Dieu de bonté, " réveillez-les ensemble : ou si l'un des " deux seulement a mérité cette faveur, " si l'un des deux seulement doit être " du nombre des élus, que l'autre "apprenne la nouvelle; que l'autre en " apercoive la lumière des anges au " monient où le sort des heureux sera " proclamé, afin qu'il ait encore un " moment de joie avant de retomber " dans la nuit éternelle. "'Ah! nous nous égarons peut-être " disque mous ressayons de déchire les " derniers jours de l'homme sensible, " de l'homme qui voit la mort s'avan " cer à grands pas, qui la voit prête " à le séparer de tous les objets de son " affection;" On the section of the

" Il se ranime et reprend un moment " de force, afin que ses dernières paroles servent d'instruction à ses enfans. " leur dit: Ne vous effrayez point d'as-" sister à la fin prochaine de votre " père, de votre ancien ami. C'est par " une loi de la nature qu'il quitte avant " vous cette terre où il est venu le pre-1: mier. Il vous montrera du courage; " et pourtant il s'éloigne de vous avec " douleur. Il eût souhaité sans doute " de vous aider plus long-temps de son " expérience, et de faire encore quel-4 ques pas avec vous à travers les " périls dont votre jeunesse est envi-" ronnée; mais la vie n'a point de " défense quand il faut descendre au " tombeau. Vous irez seuls maintenant, seuls au milieu d'un monde d'où je " vais disparaître. Puissiez-vous re-" cueillit avec abondance les biens " que la Providence y a semés, mais " n'oubliez jamais que ce monde lui-" même est une patrie passagère, et

" qu'une autre plus durable vous ap-" pelle. Nous plans reversons peut " être : et quelque som sous les regards "the man Diese gentries pour ross "en secrifice et mes vœux et mes lari " mes. Aimez la religion qui a tant de "promesses; sisies la religion, co den-" pien traité d'alliance entre les pères " et les enfans, entre la mort et la vie... "Approchez-vous de moi!..., que je " vous aperçoive encore, que la béné-" diction d'un serviteur de Dieu soit "sur vous.... Il meurt.... O! les anges " du giel, recevez son ame, et laissez-" nous nur la terré le souvenir de sés " actions; le souvenir de ses pensées, " le souvenir de ses estérances." (20 L'émotion d'Oswald et de Corinne avait souvent internamou sette lecture. Enfin ils farent forces d'y renoncer. Corinne craignait pour Oswald l'abondance de ses pleurs. Elle était bouleversée de l'état où elle le voyait, et elle ne s'apercevait pas qu'elle-même était

speci troubles was in .- Out it is Complet en lui taudant: le main, voul. chitro-annie de des come, ites larines de nent confendace aree les internet hilly le pleures aver moi, cet ange mutilière dont je sens encore le dernier embras: -sement, dont je voir encore le héble word; peut être est se non qu'il le chaisie mour me comobers pendicties. - Non anon, sicoria: Corinne, mon, il ne m'en a pas crue digne. Que ditesvous, intercompit Oswald? --- Corinne ent peur d'avoir révélénce qu'elle! voulait cacher, et répéta ce qui venait de lui échapper, en disant seulement. il ne m'en eroirait pas digne l-Ce mot changé dissips l'inquiétude que le premies avait fait naître dans le cour d'Oswald, et .il .continua sant christe à s'entrespuir de son pero avec Corinne.

- Les médecipe entirerent et la misurègent un pau ; maissigle défendirent absoluminté lord Nelville parler jusqu'à ce que le paissent qui s'émit ouvert dans se pointine fût fermé. jours entiers se passèrent, pendant lesquels. Corinne ne quitta point Oswald, et l'empêcha de pronouser un seul met, lui impossat deucement silence dès qu'il voulait parler. Elle trouwit. l'art de varier les heures par la lecture, par la musique, et quelquesois per une conversation dont elle faisalt tous les frais, en cherchant à s'animer elle-même, dans le sérieux comme dans la plaisanterie, avec un intérêt soutenu. Toute cette grace, tout ce charme voilait l'inquiétude qu'elle éprouvait intérieurement, et qu'il fallait dérober à lord Nelvil; mais elle n'en était pas distraite un scul instant. Elle s'aperceyait presque avant Oswald kui-même de ce qu'il souffrait, et le courage qu'il mettait à le cacher ne trompait jamais' Corinne: elle découvrait toujours ce qui pouvait lui faire du bien, et se îtătait de le soulager, en fachant seulement de fixer son attention le moins

qu'il était possible sur les seins qu'elle lui, rendait. Cependant, quand Oswald: pâlissait, la couleur abandonnait aussi les lèvres de Corinne, et ses mains tromblaient en lui portant du secours; mais elle s'efforçait bientôt de se remettre, et; souriait, quoique ses yeux fussent remplis de larmes. Quelquefois elle pressait le main d'Oswald sur son cœur, et semblait vouloir ainsi lui donner sa propre vie. Enfin ses soins réussirent, Oswald se guérit.

corinne, lui dit-il, lorsqu'elle luipermit de parler, pourquoi M. Edgermond, mon ami, n'a-t-il pas été témoin des jours que vous venez de passer auprès de moir il aurait vu que
vaus n'êtes pas moins bonne qu'admirable; il aurait vu que la vie domestique se compose avec vous d'enchantemens continuels, et que vous ne différez des autres femmes que pour ajouter à toutes les vertus le prestige de
tous les charmes. Non, c'en est trop,

il faut faire cesser le combat qui me déchire, ce combat qui vient de me mettre au bord du tombezu. Corinne, ta m'entendras, tu suras tous mes secrets, toi qui me caches les tiens, et tu prononceras sur notre sort.----Notre sort, répondit Corinne, si vout sentez comme moi, c'est de ne par quitter. M'en croirez - vous: ndus quandrije vous dirai que jusqu'à présent du moins je n'ai pas osé souhaitem d'être votre épouse. Ce que j'éprouvé) est bien nouveau pour moi : mes idées sur la vie, mes projets pour l'avenir sont tout-à-fait bouleversés par co sens timent qui me trouble et m'asservit chaque jour davantage. Mais je ne saint. pas si nous pouvons, si nous devemp nous unir - Corinne, reprit Oswalds me mépriseriez-vous d'avoir hésité l'attribueriez-vous à des considéract tions misérables? · N'avez-vous pas des? vihé que le remords profondi en dous louveux qui, depuis près de deun mus,

me poursuit et me déchire, a pu seul causer mes incertitudes?

—Je l'ai compris, reprit Corinne. Si je vous avais soupçonné d'un motif étranger aux affections du cœur, vous ne seriez pas celui que j'aime. Mais la vie, je le sais, n'appartient pas tout entière à l'amour. Les habitudes, les souvenirs, les circonstances créent autour de nous je ne sais quel enlacement que la passion même ne peut detruire. Brisé pour un moment, il se reformerait, et le lierre viendrait à bout du chène. Mon cher Oswald, ne donnons pas à chaque époque de notre existence plus que cette époque ne demande. Ce qui m'est nécessaire dans ce moment, c'est que vous ne me quittiez pas. Cette terreur d'un départ qui pourrait etre subit me poursuit sans 9 Cesse: Wous êtes étrangers dans ee pays ; aucun lien ne vous y retient. Si vous 99 partiez, tout serait dit, it me me resterait de vous que ma douleur. Cette nature,

ces beaux-arts, cette poésie que je sens avec vous, et maintenant, hélas! seulement avec vous, tout deviendrait muet pour mon ame. Je ne me réveille qu'en tremblant; ne je sais pas, quand je vois ce beau jour, s'il ne me trompe point par ses rayons resplendissans, si vous êtes encore là, vous, l'astre de ma vie. Oswald, ôtez-moi cette terreur, et je ne verrai rien audelà de cette sécurité délicieuse, Vous savez, répondit Oswald, que jamais un Anglais n'a renoncé à sa patrie, que la guerre peut me rappeler, que...... Ah! dieu, s'écria Coringe, voudriez-vous me préparer?.....et tous ses membres tremblaient comme à l'approche du plus effroyable danger.-"Hé bien, s'il est ainsi, emmenez-moi comme épouse, comme esclave...Mais tout à coup reprenant ses esprits, elle dit....Oswald, vous ne partirez jamais sans, m'en prévenir, jamais, n'est-ce. pas? Ecoutez: dans aucun pays, un

criminel n'est conduit au supplice, sans que quelques heures lui soient données pour recuellar ses pensées. Ce ne sera point par une lettre, ce sera vous même qui viendrez me le dire. -vous m'avertirez, vous m'entendrez avant de vous éloigner de moi. Et ske pourrai je alora ...... Quoi l. vous districe à m'accorder ce que je demande, distriction Corinne, ... Non, répondit Oswadd; je n'hésite pat, tu le veux. He obles, lie le june, si ce départ est nécesmaire; je vous en préviendrai, et ce momaent décidera de notre vie.-Qui, dit Comme, it en décidera.—Et elle sortit. it itte qu'elle of the fassait plus

- you greaten que pou-

## 3. Den si CHAPITRE II. . . . .

the book of the opening of the second

Pendant les jours qui suivirent la maladie d'Oswald, Corinne évita soigneusement ce qui pouvait amener une explication entre eux. Elle voulait rendre la vie de son ami aussi douce qu'il était possible; mats elle ne voulait point lui confier encore son histoire. Tout ce qu'elle avait remarqué dans leurs entretiens ne l'avait que trop convainent de l'impression qu'il recevrait en apprenant, et ce qu'elle était, et ce qu'elle avait sacrifié; et rien ne lui faisait plus de peur que cette impression qui pouvait le détacher d'elle.

Revenant donc à l'aimable adresse dont elle avait coutume de se servir pour empêcher Oswald de se livrer à ses inquiétudes passionnées, elle voulut intéresser de nouveau son esprit et

son imagination pur les merveilles des beaux-arts qu'il n'avait point encore vus, et retarder minsi. linstant où de sort devait na éclaireir net; se décider. Une telle situation squait, insupportable, dang tout sutre sentiment que l'amour; mais il donne des heures si donnes cui repand un tel charme sur chaque mi-Mute, que bien qu'il sit bessin d'un ayenir jindefini il s'enivre du présent, As specifican, jour comme, un siècle, de honhaur ou de peine, tant ce jour est rempli par, une multitude d'émotions et distres! Ab sans doute, d'est par l'amour sque l'éternité peut être com-Prise, il confond toutes les notions du temps seil effaçe les idées de commensement et de fins on croit avoir toujours sime l'abjet qu'on aime, tant il cet difficile deponneroir qu'on ait pu vivre musclinient Plus la réparation est affreuse, moire elleupareitovsaistmblable; elle devient, comme la mort, une crainte Antique parks physiquion and providing virtean ce palais des statues où l'on

CHILDOPANNE CHYLITALIE. avenio omioqsetiblen impossible, salois même dubimié sait mévitable. 19 Donane, plami see inhoceates ruses blewich statistical marginariated. avaitroncovo idserveriles statues et les tableaux ! Un jour donc, Itisque dord Nelvil fattrétabli; elle lui proposa d'affer woir ensemble ce que la sculpture cetula strange ubffraient a Rome de north beard I lest honteux, lui dit elle en sourismt, que vous ne connaissier qui ametatatues, ni nos tableauxi elitte main il faut commencer le tour des musées et des galeries.-Veus le voul dezsirépondit lord Nelvil, j'y constitu. Mais en vérité, Corinne, vous mavez pas besoin de ces ressources étringeres pour me fixer auprès de vous! West, war contraire; un sacrifice que gerifolis fais; quand je détourne mes regulas de wons pour ducique objet que le sous devient, comme la mort, and censulte But Ills out of the design of the out of the Vatican, ce palais des statues où l'on.

woit la figure humaine divinisée par le paganisme, comme des sentimens de illame le sont maintenant par le christiemisme. Corinne fit remarquer a lord Neluil es salles silenciques où sont rassembles les images des Dieux et des héros, and la plus parfaite beaute, dans un repos éternel, semble jouir d'elle-même. En contemplant ces traits et ces formes admirables, il se révèle je ne sais quel dessein de la divinité sur l'homme, exprimé par la noble figure dont elle a daigné lui faire don. L'ame s'élève par gette contemplation à des espérances pleines d'enthousiasme et de vertu; car la beauté est une dans l'univers. et sous quelque forme qu'elle se prégente, elle excite toujours une émotion religieuse dans le cœur de l'homme. Quelle poésie que ces visages où la plus sublime expression est pour jamais fixée, pù les plus grandes pensées sont perétues d'une image si digne d'elles! Quelquefois un sculpteur, ancien ne

inissit quiune status dans us vie dele Etait totte sen insteine. Il la perfectionmatt chaque jour ! s'il aimait, s'il thait nime, s'il recevait par la mature ou par les beaux-arts une impression nouvelle, il embellissait les traits de son hérès parties souvenirs et par ses effections. Il savait ainsi traduire aux regards was les sentimens de son ame. La douteur dans nos temps modernes, au milieu de notre état social si froid et si oppressif. est ce qu'il y, a de plus noble dans. Bhomme, et, de nes jours, qui Mumit. pas souffert, n'aurait jamais senti ni Mais il y avait dans l'antiquité. quelque chose de plus noble que sla douleur, c'était le calme héréique e'était le sentiment de sa iforce qui pouvait se développer au milieu d'ins... titutions franches et libres. Les sals belles statues des Grees wont presque jamais indique que le repos. "Le Lab... cobrrett la Niobé gent des beales vani peignent des des deuteurs violentes Grais

c'est la vengeance du ciel qu'elles mppellent toutes les deux, et mon les pas-.gionstnées dans le courbumain di l'être moral avait une organisation si saine chez les apciens, l'air circulait si librement dans leur large poitrine, et l'ordre politique était si bien en harmonie avec les, facultés, qu'il n'existait presque jamais, comme de notre temps, des ames "mal à l'aise; cet i état fait déconvrir beaucoup d'idées fines, mais ne fournit point, aux arts, et particulièrement à la sampleture, soles simples affections, les elémens primitifs des sentimens qui penyent, seuls s'exprimer par le marbre eternel in you

tues quelques traces de mélancolie. Une tête d'Apollon au palais Justiniani, une autre d'Alexandre, mourant, sont les seules où les dispositions, de l'ame re-rond d'alexandre appartiennent l'une ret d'antre mais elles appartiennent l'une ret d'antre tre, selon toute apparence, autremps

ir elokaser gentersain task sperileal neg and and impluse onte the ree, and determine runilliteculumenque જાતરો જ્યારિક સામાના મામ amziens destaches d'octive de la sculptune et de la poésie composée dans le ment dars lear args portifique smême au-deliers serreptie utur elle mente, analise, travaille, lefeuse les lentifiens interieurs; mais elle n'a phis cette folce deveréation qui sappose et Rubonfiedr, et la plénitude de forces que le bon-"heur seul peut donner. Les sarcophages. même chez les anciens ne rappellent que des idées guerrières eu malités: dans la multitude de ceux qui se trousvent au musée du Vatican, on voit des nbatailles, des jeux représentes en basreliefs sur les tombeaux. Le souvenir ale Pactivite de la vie etait le plus bel hommage que Ton crut devoir rendre aux morts. Julian hanablissait, rien ne thinmusitues forces. L'encouragement, Temulation of the principe of des

beaux-arts comme de la politique; il y avait place pour toutes les vertus, comme pour tous les talens. Le vulgaire seu glorifiait de savoir admirer, et le culte du génie était desservi par ceux même qui ne pouvaient point aspirer à ses couronnes.

La religion grecque n'était point, nomme le christianisme, la consolation du malheur, la richesse de la misère, l'avenir des mourans : elle voulait la gloire, le triomphe; elle faisait pour ainsi dire l'apothéose de l'homme. Dans ce culte périssable, la beauté même était un dogme religieux. Si les artistes. étaient appelés à peindre des passions basses ou féroces, ils en sauvaient la honte à la figure humaine, en y joignant, comme dans les faunes et les centaures. quelques traits des animaux; et, pour donner à la beauté son plus sublime cargetère, ils unissaient tour à tour dans les statues des hommes et des fernines dans la Minerve guergière et dans l'All

pollon Musagète, les charmes des deux senes, la force à la douceur, la douceur à la force; mélange heureux de deux qualités opposées, sans lequel aucuse des deux ne serait parfaite.

Corinne, en continuant ses observations, retint Oswald quelque temps devant des statues endormies qui sont placées sur les tombeaux, et montrent l'art de la sculpture sous le point de vue le plus agréable. Elle lui fit remarquer que toutes les fois que les statues sont censées, représenter une action, le mouvement qui s'arrête produit une sorte d'étonnement quelque-Mais les statues dans le fois pénible. sommeil, ou seulement dans l'attitude d'un repos complet, offrent une image de l'éternelle tranquillité, qui s'accorde merveilleusement avec l'effet général du midi sur l'homme. Il semble que là les beaux-arts sont les painibles speca tateurs de la nature, et que le génie lui-même qui agita l'ame dins le nord

n'est, sous suh beau cikiq qu'ene karcest là qu'on apardebb simom Oswald et Corinhe pendreat dans oht sible onic suntrovassemblées a les é images: soulotées des imignaux et des reptiles; et la statua de Tibère se trouve par husandrau-milien de cette schul: "Cest sans projet equiume telle réunion efesterfinites Cles machres se sont d'enx-mêmes rangés autour de leur maître. Une autre salle renferme les monumens tristes et sévères des Egyptiens, de ce peuple chez lequel-les statues ressemblent plus aux momies qu'aux hommes, et qui par seb institutions silencieuses, roides et serviles, sesemble, avoir, autant qu'ilesle ponvait assimilé la vie à la mort. Les Reyptiens excellaient dien plus dans Fact d'amiter, les animaux que les hommes, sh'est l'empire de l'ame qui semble léniviètre inaccessible. - 911 Vienpant mainsuite i les iportiques du Maségrandellond ventual chaque pas mi nouveau chef-d'œuvre. Des vases, des

autels, des orbiemens de toute espèce entourent di Aphilonys de diaccoon, i des C'est là qu'on apprend à sentir Homiste tata Suphendance lesto la : que se résolon à l'ame une communsance de l'antiquité serqui mes peut jamais salace querin ailleurs C'est en vaint que d'on santie à la lecture de l'histoire peute comprendre l'esprit des pauples : oca que l'en voit excite en nous bien phis d'idées que ce qu'on lit, et les objets extérieurs causent une émotion forte; qui donne à l'étude du passé l'intérét et la: vie qu'on trouve dans l'observatien des hommes et des faits contemporaimem - Au-milieu des magnifiques postis ques, asile de tant de metveilles, silly a des fontaines qui doulentesans seesse et mous hvertissent doucement des head res qui passaient de même, pir publicati mes, sb'estisita es le change quas collina chefs-d'œuvre existaiente grunnre en 19 Mail · l'impression classplusti mélandolique i Yque l'an aprouve au Musice du Maireame vide nouveau chef-d'œuvre. Des yases, des

en contemplant les débris de statues que l'on y voit rassemblés; le torse d'Hercule, des têtes séparées du tronc, unpied de Jupiter, qui suppose une statue plus grande et plus parfaite que toutes celles que nous connaissons. On croit voir le champ de bataille où le temps a lutté contre le génie; et ces membres mutilés attestent sa victoire et anos pertes.

Après être sortie du Vatican, Corinne conduisit Oswald devant les colosses de Monte-Cavallo; ces deux statues représentent, dit-on, Castor et
Pollux. Chacun des deux héros dompte
d'une seule main un cheval fougueux
qui se cabre. Ces formes colossales,
cette lutte de l'homme avec les animaux, donne, comme tous les ouvrames des anciens, une admirable idée de
la puissance physique de la nature l'inmaine. Mais cette puissance a quelque
chose de noble qui ne se retrouve plus
dans notre ordre social, où la plupart

des exercices du corps sont abandonnés aux gens du peuple. Ce n'est point la force animale de la nature humaine, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui se fait remarquer dans ses chefs-d'eenvre. Il semble qu'il y avait une union plus intime entre les qualités physiques et morales chez les anciens qui vivaient sans resse au milieu de la guerre, et d'une guerre presque d'homme nà homme. La force du corps et la générosité de l'ame, la dignité des traits et de fierté du caractère, le hantour de la stature et l'autorité du commandement sétaient des idées inséparables, avant yquiune religion tout intellectuelle ant placé la puissance de l'homme, dans son ame. La figure humaine, qui était mussi la figure des Dieux, paraiseait symbopliques et le colosse nerveux de l'Hercules et toutes les figures de ce gente de l'antiquité, ne retracent pointales antelgaines idées de la vie commune, mais la velonté tente puissante, la vo-

## CORINNE OU L'FFALIE.

44

lonté divine, qui se montre sous l'emblème d'une force physique surnaturelle.

Corinne et lord Nelvil terminèrent · leur journée en allant voir l'atelier de Canova, du plus grand sculpteur moderne. Comme il était tard, ce fut aux Manabeaux qu'ils se le firent montrer ; et les statues gagnent beaucoup à cette manière d'être vues. Les anciens en jugeaient ainsi, puisqu'ils les plaçaient souvent dans leurs Thermes, où le jour ne pouvait pas pénétrer. A la lueur des flambeaux, l'ombre plus prononcée amortit la brillante uniformité du marbre, et les statues paraissent des figures pâles qui ont un caractère plus touchant et de grâce et de vie. Il vavait chez Canova une admirable statue destinée pour un tombeau: elle représentait le Génie de la douleur, appuyé sur un lion, emblême de la force. Corinne, en contemplant ce Génie, crut y trouver quelque ressemblance avec Oswald,

et l'artiste lui-même en fut aussi frappé. Lord Nelvil se détourna pour ne point attirer l'attention en ce genre; mais il dit à voix basse à son amie: -- Corinne, j'étais condamné à cette éternelle douleur quand je vous ai rencontrée; mais vous avez changé ma vie; et quelque, fois l'espoir, et toujours un trouble môlé de charmes remplit ce cœur qui ne devait plus éprouver que des negrets -- The state of the state of the . . . Ye SUNVER OUT "Usult in the Le pouveit to ... des francier: vee annot that et majbre, et il. 1920 - 1 90. gures Luce is. touchant et al. come a contra avar chez Cangya war a saud ituatae les tinée pour an couo a la copresen tait le Genie de la chi chi lo, plo, eset un lion, emblene de le ferre. Colume en contempiant ce knowier i en vorge ver queique ressemblance and kondad,

## CHAPITRE III.

Les chefs-d'œuvre de la peinture étaient alors réunis à Rome, et sa richesse, sous ce rapport, surpassait toutes celles du reste du monde. Un' seul point de discussion pouvait exister sur l'effet que produisaient ces chefsd'œuvre. La nature des sujets que les grands artistes d'Italie ont choisis se prête-t-elle à toute la variété, à toute l'originalité de passions et de caractères que la peinture peut exprimer? Oswald et Corinne différaient d'opinion à cet égard; mais cette différence, comme toutes celles qui existaient entre eux, tenait à la diversité des nations, des climats et des religions. Corinne affirmait que les sujets les plus favorables à la peinture c'étaient les sujets religieux. Elle disait que la sculpture était l'art du paganisme, comme la peinture était celui du christianisme, et que l'on retrouvait dans ces arts, comme dans la poésie, les qualités qui distinguent la littérature ancienne et moderne. Les tableaux de Michel-Ange, ce peintre de la Bible, de Raphaël, ce peintre de l'Evangile, supposent autant de profondeur et de sensibilité qu'on en peut trouver dans Shakespeare et Racine. La sculpture ne saurait.présenter aux regards qu'une existence énergique et simple, tandis que la peinture indique les mystères du recueillement et de la résignation, et fait parler l'ame immortelle à travers de passagères couleurs. Corinne soutenait aussi que les faits historiques, ou tirés des poëmes, étaient rarement pittoresques. Il faudrait souvent, pour comprendre de tels tableaux, que l'on cût conservé l'usage des peintres du vieux temps, d'écrire les paroles que

doivent dire les personnages sur un ruban qui sort de leur bouche. Mais les sujets religieux sont à l'instant entendus par tout le monde, et l'attention n'est, point détournée de l'art pour deviner ce qu'il représente.

. Corinne pensait que l'expression des peintres modernes, en général, était souvent théatrale, qu'elle avait l'empreinte de leur siècle, où l'on ne connaissait plus, comme André Mantegne, Perugin et Léonard de Vinci, cette unité d'existence, ce naturel dans la manière d'être, qui tient encore du repos antique. Mais à ce repos est unie la profondeur de sentimens qui caractérise le christianisme. Elle admirait la composition sans artifice des tableaux de Raphaël, surtout dans sa première manière. Toutes les figures sont dirigées vers un objet principal, sans que l'artiste ait songé à les grouper en attitude, à travailler l'effet qu'elles peuvent produire. Corinne distit "Hae fatte bonne foi dans les arts dimagnition, comme dans tout le restere le caractère du génié, et de le calcul du succès est présque Estiolis destructeur de l'enthousiasme. Elle prétendait qu'il y avait de la risétorique en peinture comme dans la poesie, et que tous ceux qui ne savalent pas caractériser cherchaient les ornemens accessoires, réunissaient tout le prestige d'un sujet brillant aux cosriches, aux attitudes rémarquables; tandis qu'une simple vierge tenant son enfant dans ses bras. un Vitiliard attentif dans la messe de Bolsehe, un'homme appuyé sur son baton dans l'école d'Athènes, Sainte Ceelle levant les yeux au clel, produisaicht, par l'expression seule du regard et de la physionomie, des impressions bien plus profondes. Ces béalités 'naturelles se découvrent chaque jour davantage; mais au contraire dans les tableaux d'effet. le premier

coup, d'œil est toujours le plus frappant (21.

Corinne ajoutait à ces réflexions une observation, qui les fortifiait encore; c'est que les sentimens religieux des Grecs et des Romains, la disposition de leur ame en tout genre, ne pouvant être la nôtre, il nous est impossible de créer dans leur sens, d'inventer ponr ainsi dire sur leur terrain, peut les imiter à force d'étude; mais comment le génie trouverait-il tout son essor dans un travail où la mémoire et l'érudition sont si nécessaires? Il n'en est pas de même des sujets qui appartiennent à notre propre histoire ou à notre propre religion. Les peintres peuvent en avoir eux-mêmes l'inspiration personnelle: ils sentent ce qu'ils peignent, ils peignent ce qu'ils ont vu. La vie leur sert pour imaginer la vie; mais en se transportant dans l'antiquité, il faut qu'ils inventent d'après les livres et les statues. Enfin Corinne

trouvait que les tableaux pieux fai saient à l'ame un bien que rien ne pouvait remplacer, et qu'ils supposaient dans l'artiste un saint enthousiasme qui se confond avec le génie, le renouvelle, le ranime, et peut seul le soutenir contre les dégoûts de la vie et les injustices des hommes.

Oswald recevait, sous quelques rapports, une impression différente. bord il était presque scandalisé de voir représenter en peinture, comme "l'a fait Michel-Ange, la figure de la divi: nité même revêtue de traits mortels.' Il croyait que la pensée n'osait lui donner des formes, et qu'on trouvait à peine au fond de son ame une idée assez in? téllectuelle, assez éthérée pour l'élever jusqu'à l'Etre suprême; et duant aux sujets tirés de l'écriture sainté, Illia semblait que l'expression et les images dans ce genre de tableaux luissaient beaucoup à désirer. Il croyalt, avec Corinne, que la mieditation refigieuse

est le sentiment le plus intime que l'homme puisse éprouver; et, sous ce rapport, il est celui qui fournit aux peintres les plus grands mystères de la physionomie et du regard: mais la religion réprimant tous les mouvemens du cœur qui ne naissent pas immédiatement d'elle, les figures des saints et des martyrs ne peavent être très-varices. Le sentiment de l'humilité, si noble devant le ciel, affaiblit l'énergie des passions terrestres et donne nécessairement de la monotonie à la plupart des sujets religieux. Quand Michel-Ange, avec son terrible talent, voulut peindre ces sujets, il en a presqu'altéré l'esprit en donnant à ses prophètes une expression redoutable et puissante qui en fait des Jupiter plutôt que des saints. Souvent aussi il se sert, comme Le Dante, des images du paganisme, et mele la mythologie au christianisme. Une des circonstances les plus admirables de l'établissement du

christianisme, c'est l'état vulgaire des apôtres qui l'ont prêché, l'asservissement et la misère du peuple juif, dépositaire pendant long-tems des promesses qui annonçaient le Christ. Ce contraste entre la petitesse des moyens et la grandeur du résultat est très-beau moralement; mais en peinture, où les moyens seuls peuvent paraître, les sujets chrétiens doivent être moins éclatans que ceux tirés des tems héroïques et fabuleux. Parmi les arts, la musique seule peut être purement religieuse. La peinture ne saurait se contenter d'une expression aussi rêveuse et aussi vague que celle des sons. Il est vrai que l'heureuse combinaison des couleurs et du clair-obscur produit, si l'on peut s'exprimer ainsi, un effet musical dans la peinture; mais comme elle représente la vie, on lui demande l'expression des passions dans toute leur énergie et leur diversité. Sans doute il faut choisir parmi les faits historiques

rent qui sont assez connus pour qu'il ne faille point d'étude pour les comprendres; car l'effet produit par les tableaux doit être immédiat et rapide comme tous les plaisirs causés par les beaux-arts; mais quand les faits historiques sont aussi populaires que les sujets religieux, ils ont aur eux l'avantage de la variété des situations et des sentiments qu'ils retracent.

Parad Nelvil pensait aussi qu'on devant des préférence représenter en tablicaux des soèmes de tragédie, ou les afotions prétiques les plus touchantes, rach que tous les plaisirs de l'imagination et de l'ame fussent réunis. Co-trimmes combattit encore cette opinion, quelque séduisante qu'elle fût. Elle était (convaincue que l'empiètement d'un cart sur l'autre leur nuisait mutuellement. Le sculpture perd les avandages qui lui sont particuliers, quand elle reprire aux groupes de la peinture?

à l'expression dramatique. Les arts sont bornés dans leurs moyens, quoique sans bornes dans leurs effets. Le génie ne cherche point à combattre ce qui est dans l'essence des choses; sa supériorité consiste, au contraire, à la del viner.-Vous, mon cher Oswald, dit Corinne, vous n'aimez pas les arts en eax-mêmes, mais seulement à cause de leurs rapports avec le sentiment ou l'esprit. Vous n'êtes ému que par ce qui vous retrace les peines du cœur. La musique et la poésie conviennent à cette disposition; tandis que les arts qui parlent aux yeux, bien que deur signification soit idéale, ne plaisent et n'intéressent que lorsque notre ame est tranquille et notre imagination touta fait libre. Il ne faut pas non plus, pour les goûter, la guieté qu'inspine la société, mais la sérénité que fait mattre un beau jour, un beaul dimateuril faut sentit, dans nes arts qui représentent des cobjets cexténieurs publimmente

universelle de la naturé, et quand not tie ame est troublee, nous n'avons phis en nous mêmes cette harmoniel le malheur l'a détruite Je ne sais repondit Oswald, si je ne cherche dans les beaux-aits que ce qui peut rappeler les souffrances de l'ame; mais je sais bien au moins que je ne puis supporter d'y trouver la représentation des douleurs physiques. Ma plus forte objection, continua-t-il, contre les sujets chrétiens en peinture, c'est le son timent pénible que fait éprouver l'image du sang, des blessures, des supplices, bien que le plus noble enthousiasme ait animé les victimes. Philoctète est peut-être le seul sujet tragique dans lequel les maux physiques puissent être admis. Mais de combien de circonstances poétiques ces maux cruels ne sont-ils pas entourés! Ce sont les flèches d'Hercule qui les ont causés. Le fils d'Esculape doit les guérir. Enfin, cette blessure se confond presque, avec

le ressentiment, moral qu'elle fait naître dans celui qui en est atteint; et ne peut exciter aucune, impression de décoût. Mais la figure du possédé, dans le superbe tableau de la Transfiguration par Raphaël, est une image désagréable et qui n'a nullement la dignité des beaux-arts. Il faut qu'ils mous découvrent le charme de la douleur, comme la mélancolie de la prospérité; c'est l'idéal de la destinée humaine qu'ils doivent représenter dans chaque circonstance particulière. Rien ne tourmente davantage l'imagination, que des plaies sanglantes ou des convulsions nerveuses. Il est impossible que dans de semblables tableaux l'on ne cherche et l'on ne craigne pas en même temps de trouver l'exactitude de l'imitation. L'art qui ne consisterait que dans cette imitation, quel plaisir nous donnerait-il? Il est plus hogrible qu moins beau que la nature même, des

. Procha vie praemid attai

l'instant qu'il aspire seulement à lui ressembler. Satter simple un - Vous avez raison, Mylord, dit Corinne, de désirer qu'on écarte des sujets chrétiens les images, pénibles; elles n'y sont pas nécessaires. Mais atouez cependant que le gánie, et le génie de l'ame sait triompher de tout. Novez cette communion de Saint Jérôme par Le Dominiquin. Le corps du viénérable mourant est livide et décharné: c'est la mort qui se soulève. Mais dans ce regard est la vie éternelle, et toutes les misères du monde ne sont ilànque; pour disparaître devant le pur écht d'un sentiment religieux. Cependant, cher Oswald, continua Corinne, bien que je ne sois pas de votre avis en tout, je veux vous montrer que, même en différant, nous avons toujours quelque analogie. J'ai essayé ce que vous désirez, dans la galerie de tableaux que des artistes de mes amis m'ont composée, et dont j'ai moi-même esquissé quelques dessins. Vous y verrez les défauts et les avantages des sujets de peinture que vous aimez. Cette galerie est dans ma maison de campagne à Tivoli. Le temps est assez beau pour la vois, voulez-vous que nous y allions demain? Et comme elle attendait qu'Opwald y consentit, il lui dit:---Mon amie, pouvez-vous douter de ma réponse? Ai-je un autre bonheur dans ce monde, une autre idée que vous? Et ma vie que j'ai trop affranchie peintêtre de toute occupation, comme: de tout intérêt, n'est elle pas uniquement remplie par le bonheur de vous entiendant, and the vous voir?

## CHAPITRE IV.

Les partirent donc le lendemain pour Tivoli. Oswald conduisait lui-même les quatre chevanx qui les traînaient; et seu plaisait dans la rapidité de leur course; rapidité qui semble accroître la vivaerté du sentiment de l'existence : et cette impression est douce à côté de ce qu'on aime. Il dirigeait la voiture avec une attention extrême, dans la erainte que le moindre accident ne pût arriver à Corinne. If avait ces soins. protecteurs qui sont le plus doux lien de l'homme avec la femme. Corinne n'était point, comme la plupart des femmes, facilement effrayée par les dangers possibles d'une route; mais il lui rétait si doux de remarquer la sollicitude ind'Oswald, inqu'elle mouhaitait

presque d'avoir peur, afin d'être rassurée par lui.

Ce qui donnait, comme on le verra dans la suite, un si grand ascendant à lord Nelvil sur le cœur de son amie, c'était les contrastes inattendus qui pretaient à toute sa manière d'ette un charme particulier. Tout le monde admirait son esprit et la grace de sa figure, mais if devait interesser surtoutquite personne qui, réunissant ens elle que un accord singulier la constance & M mobilité; se plaisait dans les iniprets sions tout à la fois variées et Adèles De mais il n'était occapé que de Csrinne, et cette occupation même prenaitusus cesse des caractères différents tantet la réserve y dominait, tames babana. don; tantôt une douceur parfaite, tantot une amertume sombre qui prouvait la profondeur des sentimens, unufs melait le trouble à la conflance republic saft naffre same couse use bracking nout welled ... Oswaldy pinterlementient aligibé,

cherchait à se contenir au dehors et celle qui l'aimait, occupée à le deviner, trouvait dans ce mystère un intérêt continuel. On eût dit que les défauts mêmes d'Oswald étalent faits pour relever ses agrémens. Un homme, quelque distingué qu'il cût été, mais dont le caractère n'eût point offert de contradiction ni de combats, n'aurait pas ainsi captivé l'imagination de Corinne. avait une sorte de peur d'Oswald qui l'asservissait à lui; il regnait sur son ame par une bonne et par une mauvaise puissance, par ses qualités et par l'inquiétude que ces qualités mal combinées pouvaient inspirer; enfin, il n'y avait pas de sécurité dans le bonheur que donnait lord Nelvil; et peut-être faut-il expliquer, par ce tort même, l'exaltation de la passion de Corinne; peut-être ne pouvait-elle aimer à ce point que celui qu'elle craignait de perdre. Un esprit supérieur, une sensibilité aussi ardente que délicate, poyvait se lasser de tout, excepté de l'homme vraiment il extraordinaire, dont l'ame constamment durantée semblait, comme le ciel même, tantôt serein, tantôt couvert de nuages il Ossald, toujours vrait toujours profond et passionné, était néanmoins souvent prêt à renoncer à l'objet de sa tendresse, parce qu'une longue habitude de la peine lui fait sait croire qu'il ne pouvait y avoir que du remords et de la soutfrance dans les affections trop vives du ceur.

Lord Nelvil et Corinne, dans leur course à Tivoli, passèrent devant les ruines du palais d'Adrien, et du jardin immense qui l'entourait. Il avait réuni dans ce jardin les productions les plus rares, les chefs d'œuvre les plus admirables des pays conquis par les Romains. On y voit encore aujourd'hui quelques pierres épasses qui s'appellent l'Egypte, l'Inde et l'Asie! Plus loin, était, la retraite où Zénobie, reine de Palmyre, a terminé ses jours. Ellen's

pas soutenu dans l'adversité la grandeur de sa destinée; elle n'a su, ni, comme un homme, mourir pour la gloire, ni, comme une femme, mourir platérique de trahir son ami.

Enfin ils découvrirent Tivoli qui fut la demeure de tant d'hommes célèbres. de Brutus, d'Auguste, de Mécène, de Catulle, mais surtout la demeure d'Horate; cas ce sont ses vers qui ont illustré ce séjour. La maison de Corinne était: bûtie su-dessus de la cassade brayante du Téserone; au haut de la montagne, en face de son jardin, était les temple de la Sibylle. C'est une belle idée qu'avaient les anciens de placer les temples au semmet des lieux élevés. He descinaient sur le campagne, comme les idées, religieuses sur toute autre peneder , Ils inspiraient plus d'enthoumeme pour la nature, en annoncant la divinité dont elle émane, et l'éternella, reconnaissance des générations successives convergeble, ... Le paysage, de quelque point de rue qu'on le considérât, fuisait tableau avec le temple qui: était là comme le centre ou l'ornement de tout: Les ruines répandent un, singulier charme sur la campagne d'Italie. Elles ne rappellent pas, comme les édifices modernes le travail et la présence de l'homme, elles se confondent aves les arbres, avec la nature; elles sumblent en harmonie avec le torrest solis: taire, image du temps qui les a fait ce qu'elles sont. Les plus belles contrées du monde, quand elles ne retracent aucun souvenir, quand elles ne porteste Fempreinte d'aucun événoment remarquable, sont dépourvues d'intérêt, en comparaison des pays historiques. Quel lieu pouvait mieux convel nir à l'habitation de Corinne en Italie, que le séjour consacré à la Sibylie, à la mémoire d'une femme animée pur une inspiration divine! La maison de Corinne était ravissante: elle était or Me avec l'élégance du goût : moderne,

et cependant le charme d'une imagination qui se plaît dans les beautés antiques s'y faisait sentir. L'on y remarquait une rare intelligence de bonheur dans le sens le plus élevé de ce mot, c'est-à-dire, le faisant consister dans tout ce qui ennoblit l'arme, excite la pensée et vivifie le talent,

En 'se' promenant avec Corinne. Oswald Sapercut que le souffle du vent avait un son harmonieux, et répandait dans fair des accords qui sem-Vlaient venir du balancement des fleurs. de l'agitation des arbres, et préter une voix à la nature. Corinne lui dit que tétaient : les harpes éoliennes : que le vent faisait résonner et qu'elle avait placées dans quelques grottes du jardin, pour remplir l'atmosphère de sons aussi-bien que de parfums. Dans cette demeure délicieuse, Oswald était inspiré par le sentiment le plus pur-Ecoutez, dit-il à Covinne, jusqu'à ce jour l'éprouvais du remords, en étant

heureux près de vous; mais à présent, je me dis, que c'est mon père qui vons a envoyée vers moi, pour que je ne souffre plus sur cette terre. C'est lui que j'avais offensé, et c'est lui cependant dont les prières dans le ciel ont obtenu ma grace. Corinne! s'écria t-il en se jetant à ses genoux, je suis pasdonné : je le sens à ce calme innogent et doux qui règne dans mon ame. Tu paux, sans crainte, t'unir à mon sort, il n'aura plus rien de fatal.—Eh bien! dit Corine, jouissons encore quelque temps, de cette parx du cour qui nous est accordée. Ne touchons pas à la destinée: elle fait si peur quand on vent s'en mêler, quand on tâche d'obtenir plus qu'elle, ne donne! Ah! mon ami, ne changeons, rien, puisque nous sommes heureux !---

ponsa de Corinne. Il pensait qu'alle devait comprandre qu'il était prêt à lui tout promettre, si

dans ce moment, elle lui confizit son histoire: et cette manière de l'éviter encore l'offensa en l'affligeant ; il n'aperout pas qu'un sentiment de délicatesse empêchait Corinne de profiter de l'émotion d'Oswald pour le lier par un Peut-être, d'ailleurs, est il serment. dans la nature d'un amour profond et vrai de redouter un moment solennel. quelque désiré qu'il soit, et de ne changer qu'en tremblant l'espérance contre le bonheur même. Oswald. Mini d'en juger aissi, se persuada, que Corinne, tout en l'aimant, désimit de conserver son indépendance, et qu'elle éloignait attentivement tout ce qui pouvait amener une union indissoluble. Cotte pensée lui fit éprouver une irritation douloureuse; et prenant aussitôt ungair froid et contenu, il suivit Corinne dans sa galerie de tableaux, sans prononcer un seul mot. Elle devina bien. vite l'impression qu'elle avait produite suo iui. Mais connaissant sa fierté, elle

n'osa pas lui dire ce qu'elle avait remarqué; toutefois en lui montrant ses tableaux, en lui parlant sur des idées gés nérales, elle avait une espérance vague de l'adourir, qui donnait à sa voix un charme plus touchant, alors même qu'elle ne prononçait que des paroles indifférentes.

Sa galerie était composée de tableaux d'histoire, de tableaux sur des sujets poétiques et religieux, et de paysages. Il my en avait point qui fussent composés d'un très-grand nombre de figures: Ce genre présente sans doute de grandes difficultés, mais il donne moins de plaisir. Les beautés qu'on y trouve sont trop confuses ou trop detaillées. L'unité d'intérêt, ce principe de vie dans les arts, comme dans tout, y est nécessairement morcelée. Le premier des tableaux historiques représentait Brutus dans une méditation profonde, assis au pied de la statue de Nome. Dune le fonduites esclaves

portent ses deux fils sans vie, qu'il a lui même condamnés à mort, et de l'autre côté du tableau la mère et les sœurs s'abandonnent au désespoir; les femmes sont heureusement dispensées du courage qui fait sacrifier les affections du cœur. La statue de Rome, placée près de Brutus est une belle idée: c'est elle qui dit tout. Cependant comment pourrait-on savoir, sans une explication, que c'est Brutus l'ancien qui vient d'envoyer ses fils au supplice? et néanmoins il est impossible de caractériser cet événement plus qu'il ne l'est dans ce tableau. L'on apercoit dans l'éloignement Rome simple encore, sans édifices, sans ornemens, mais bien grande comme patrie, puis. qu'elle inspire un tel sacrifice.—Sans doute, dit Corinne à lord Nelvil; quand je vous ai nommé Brutus, toute votre ame s'est attachée à ce tableau. mais vous auriez pu le voir, sans en deviner le sujet. Et cette incertitude.

qui existe presque toujours dans les tableaux historiques, ne mêle-t-elle pas le tourment d'une énigme aux jouis-sances des beaux-arts qui doivent être si faciles et si claires?

J'ai choisi ce sujet, parce qu'il rappelle la plus terrible action que l'amour de la patrie ait inspirée. Le pendant de ce tableau, c'est Marius épargné par le Cimbre, qui ne peut se résoudre à tuer ce grand homme; la figure de Marius est imposante; le costume du Cimbre, l'expression de sa physipnomie est. très-pittoresque. C'est la deuxième époque de Rome, lorsque les lois n'existaient plus, mais quand le génie exercait encore un grand empire sur les circonstances. Vient ensuite celle où les talens et la gloire n'attiraient que le malheur et l'insulte. Le troisième tableau que voici représente Bélisaire portant sur ses épaules son jeune guide mort en demandant l'aumône pour lui. Bélisaire ayeugle et mendiant est ainsi

-Mosmpensé: tian: sen : Maître: let i dans anique win in caimpnones ilimp enquisable d'autre semplainique des poster (dans la dombn lds teistes restes de paure enfant qui seul ne l'avait point abandonné. Cette sigure de Belibaire est admirable, et depuis les peintres anciens, on n'en a mercafait d'aussi belles. L'imugination du peintre comme celle d'un proste a réuni tous les genres de malheun, et peut-être même y en a-t-il trop pour la pitié; mais qui nous dit que c'est Bélisaire? Ne faut-il pas être fidale à l'histoire pour la rappeler, et quand on y est fidèle, est-elle assez pittoresque? Après ces tableaux qui représentent dans Brutus les vertus qui ressemblent au crime; dans Marius la gloire, cause des malheurs; dans Bélisaire, les services payés par les persécutions les plus noires, enfin toutes les minères de la destinée humaine que les événemens de l'instoire racontent chacun à sa manière, j'ai

placé deux tableaux de l'anciente école qui souldgent un peu l'ame oppressée en rappelent la religion qui a comolé l'univers amervi et déchiré, la religion qui donnait une vie su fond du cerut, quandi test au-dehors n'était qu'oppression et silence. Le premier est de l'Alhane; il a peint le Christ essant endormi sur la croix. Voyez quelle douceur, quel calme dans ce visage ! quelles idées pures il rappelle, comme il fait sentir que l'amour céleute n'a rien à craindre de la douleur ni de la mort. Le Tition est l'auteur du second tablesu: c'est Jesus Christ succombant some le fardeau de la croix. Sa mère vient sudevant de lui. Elle se jette à genoux an l'apercevant. Admirable respect d'une mère pour les malheurs et-les vertus divines de son fils! Quel regard que celui du Christ, quelle divine résignation! eticependant quelle .Juffrance, et quelle sympathie pur cette souffance avec le ceur de l'homme! Voille sois

doute le plus beau de mes tableaux. C'est celui mers lequel je reporte sans cesse mes regards, sans pouvoir jamais épuiser l'émotion qu'il me cause. Viennent ensuite, continua Corinne, les tableaux dramatiques tirés de quatre grands poëtes. Jugez avez moi, mylord, de l'effet qu'ils produisent. Le premier représente, Enée dans les Champs-Elysées, lorsqu'il veut s'approcher de Didon. L'ombre indignée s'éloigne et s'applaudit de ne plus porter dans son sein le creur qui battrait encore d'amour à l'aspect du coupable. La couleur vaporeuse des ombres, et la pâle nature qui · les environne, font contraste avec l'air de vie d'Enée et de la Sibylle qui le conduit. Mais c'est un jeu de l'artiste que ce genre d'effet, et la description du poëte est nécessairement bien supérieure à ce que l'on peut en peindre. J'en dirai autant du tableau que voivis Clerinde mourante et Tancrède. plus grand attendrissement qu'il puisse

causer, c'est de rappeler les beaux vers du Tasse, lorsque Clorinde pardonne à son ennemi qui l'adore et vient de lui percer le sein. C'est nécessairement subordonner la peinture à la poësie, que de la consacrer à des sujets traités par les grands poètes; car il reste de leurs paroles une impression qui efface tout, et presque toujours les situations qu'ils ont choisies tirent leur plus grande force du développement des passions et de leur éloquence, tandis que la plupart des effets pittoresques, naissent d'une beauté calme, d'une expression simple, d'une attitude noble, d'un moment de repos enfin, digne d'être indéfiniment prolongé, sans que le regard s'en lasse jamais.

Votre terrible Shakespeare, Mylord, continua Corinne, a fourni le sujet du troisième tableau dramatique. C'est Macbeth, l'invincible Macbeth, qui, prêt à combattre Macduff dont il a fait périr la femme et les enfans, apprend

que l'oracle des sorcières s'est accompli, que la forêt de Birnam paraît s'avancer vers Dúnsinane, et qu'il se bat avec un homme né depuis la mort de sa mère. Macbeth est vaincu par le sort, mais non par son adversaire. Il tient le glaive d'une main désespérée; il sait qu'il va mourir, mais il veut essaver si la force humaine ne pourrait pas triompher du destin. Certainement il y a dans cette tête une belle expression de désordre et de fureur, de trouble et d'énergie; mais a combien de beautés du poëte cependant ne faut-il pas renoncer? Peut-on peindre Macbeth précipité dans le crime par les prestiges de l'ambition, qui s'offrent à fin sous la forme de la sorcellerie? Comment exprimer la terreur qu'il Perrouve? cette terreur qui'se concilie "cependant avec une bravoure intrepide. Peut-on caractériser le genre de superstition qui l'opprime cette troyance -"sans dignite; cette fatalite de Tenfer qui

pèse sur lui, son mépris de la vie, son horreur de la mont? Sans doute la physionomie de l'homme est le plus grand des mystères; mais cette physionomie fixée dans un tableau ne peut guères exprimer que les profondeurs d'un sentiment unique. Les contrastes, les luttes, les événemens enfin appartieunent à l'art dramatique. La peinture peut difficilement rendre ce qui est successif; le temps ni le mouvement n'existent pas pour elle.

La Phèdre de Racine a fourni le sujet du quatrième tableau, dit Corinne, en le montrant à lord Nelvil. Hippolyte, dans toute la beauté de la jeunesse et de l'innocence, repousse les accusations perfides de sa belle-mère; le héros Thésée protège encore son épouse coupable qu'il entoure de son bras vainqueur. Phèdre porte sur son visage un trouble qui glace d'effroi; et sa nourrice, sans remords, l'encourage dans son crime. Hippolyte, dans

ce tableau, est peut-être plus bestu que dans Racine même; il y rassemble davantage au Méléagre antique, parce que nul amour pour Aricie ne dérange l'impression de sa noble et sauvage vertu; mais est-il possible de supposer, que Phèdre en présence d'Hippolyte pût soutenir son mensonge, qu'elle le vît innocent et persécuté, et ne tombât point à ses pieds? Une femme offensée peut outrager ce qu'elle aime en son absence, mais quand elle le voit, il ny a plus dans son cœur que de l'amour. La poète n'a jamais mis en soène Hippolytè avec Phédre depuis que Phèdre la calomnié: le peintre devait les réunir pour "rassumbler, comme il l'a fait, toutes les beautés des contrastes; mais Mest-oc pas une preuve qu'il y a toudoursi une telle différence entre les sujets 'poétiques' et les sujets pittoreslyces, qu'il vaut mieux que les poêtes Hissont des wers d'après les tableaux, que les peintres des tablesux d'après

des poëtes? L'imagination doit toujours préséder la peusée, l'histoire de l'esprit humain mous le prouve.

Pendant que Corinne expliquait ainsi ses tableaux à lord Nelvil, elle s'était arrêtée plusieurs fois, espérant qu'il lui parlerait; mais son ame blessée ne se trahissait par aucun mot; ment, chaque fois qu'elle exprimait une idée sensible, il soupirait et détournait la tête, afin qu'elle ne vît pas combien, dans sa disposition actuelle, il était facilement ému. Corinne oppressée par ce silence s'assit en couwrant son visage de ses mains : lord Nelvil se promena quelque temps avec vivacité dans la chambre, puis il s'approcha de Corinne, et fut au moment de se plaindre et de se livrer à ce qu'il éprouvait; mais un mouvement de fierté -tout-à-fait invincible dans son caractère réprima son attendrissement, et il retourna vers les tableaux, comme s'il attendait que Corinne acherât, de

les lui montrer; elle espérait beaucoup de l'effet du dernier de tous; et faisant effort à son tour pour paraître calme, elle se leva et dit, Mylord il me reste encore trois paysages à vous faire voir; deux font allusion à quelques idées intéressantes: je n'aime pas beaucoup les scènes champêtres, qui sont fades en peinture comme des idylles, quand elles ne font aucune allusion à la fable ou à l'histoire. Ce qui vaut le mieux, ce me semble, en ce genre, c'est la manière de Salvator Rosa, qui représente, comme vous le voyez dans ce tableau, un rocher, des torrens et des arbres, sans un seul être vivant, sans que seulement le vol d'un oiseau rappelle l'idée de la vie. L'absence de l'homme au milieu de la nature excite des réflexions profondes. Que serait cette terre ainsi délaissée? Œuvre sans but, et cependant œuvre encore si bel e, dont la mystèrieuse impression ne s'adresserait qu'à la divinité.

Enfin. voici les deux tableaux où selon moi, Thistoire et la poésie sont Reureusement unies au paysage (20. L'un represente le moment où Cincinnatus est invite par les consuls à quitter sa charrue pour commander les armées romaines. Cest tout le Iuxe du midi nue vous verrez dans ce paysage, son abondante vegetation, son ciel brûlant, cet ail riant de toute la nature qui se retrouve dans la physionomie même des plantes; et cet autre tableau qui fait contraste avec celui-ci, c'est le fils de Cairbar endormi sur la tombe de son père. Il attend depuis trois jours et trois nuits le barde qui doit rendre des honneurs à la mémoire des morts. Ce barde est aperçu dans le lontain, descendant de la montagne: Tombre du père plane sur les nuages; la campagne est couverte de frimats; les arbres, quoique dépouilles, sont agités par les vents, et leurs branches mortes adresserait qu'à la control d'alla le la control de la contr

et leurs feuilles desséchées suivent encore la direction de l'orage.—

'Oswald jusqu'alors, avait conservé du ressentiment contre ce qui s'était passe dans le jardin; mais, à l'aspect de ce tableau, le tombeau de son père et les montagnes d'Ecosse se retracèrent à sa pensée, et ses yeux se remplirent des larmes. Corrinne prit sa harpe, et devant ce tableau elle se mit à chanter les romances écossaises dont les simples notes semblent accompagner le bruit du vent qui gémit dans les vallées. Elle chante les adieux d'un guerrier en quittant sa patrie et sa maîtresse; et ce mot jamais (no more), un des plus harmonieux et des plus sensibles de la langue anglaise, Corinne le prononçait avec l'expression la plus touchante. Oswald ne résiste point à l'émotion qui l'oppressait, et l'un et l'autre s'abandonnèrent sans contrainte à leurs larmes.—Ah! s'écria lord Nelvil, cette

patrie qui est la mienne ne dit elle rien à ton cœur? Me suivrais tu dans ces retraites peuplées par mes souvenirs? Serais tu, la digne, compagne, de ma vie, comme tu en es le charme et l'enchantement? — Je le crois, répondit Corinne, je la crois puisque je vous aime.—Au nom de l'amour et de la pitié, ne me cachez plus rien, dit Oswald. - Vous le voulez, interrompit Ma promesse est Corinne, j'y souscris. donnée; je n'y mets qu'une condition, c'est que vous ne me demanderez nas de l'accomplir avant l'époque prochaine de nos solemnités réligieuses. Au mpment où je vais décider de mon sort l'appui du ciel ne m'est-il pas plus que jamais nécessaire? — Va, s'écria lord Nelvil, si ce sort dépend de moi, Corinne, il n'est plus douteux.--Vous le eroyez, reprit-elle, je n'ai pas la même confiance; mais enfin, je vous en con-Jure, ayez pour ma faiblesse la condescendance que je désire.—Oswald sou

pira sans accorder ni refuser le délai demandé. - Partons maintenant. dit Corinne, et retournant à la ville. Comment vous rien taire dans cette solitude? et 'si ce que je dois vous dire devait vous détacher de moi, faudrait-il que sitôt..... partons Oswald, vous reviendrez ici; quoi qu'il arrive, mes cendres y reposeront.—Oswald attendri, troublé, obeit a Corinne. Il revint avec elle, et pendant la route ils ne se parlèrent presque pas. De temps en temps il se regardaient avec une affection qui disait tout; mais néanmoins un sentiment de mélancolie régnait au fond de leur ame quand ils arrivèrent au milieu de Rome.



in an enter the forest maintenant, the comment of t

## CHAPITRE PREMIER.

C'ETAIT le jour de la fête la plus bruyante de l'année, à la fin du carnaval, lorsqu'il prend au peuple romain comme un fièvre de joie, comme uné fureur d'amusement, dont on ne trouve point d'exemple ailleurs. Toute la ville se déguise, à peine reste-t-il aux fenêtres des spectateurs sans masque pour regarder ceux qui en ont; et cette gaieté commence tel jour à point nommé sans que les événemens publics ou particuliers de l'année empêchent presque jamais personne de se divertir à cette époque.

C'est là qu'on peut juger de toute

l'imagination des gent du peuple. L'italien est plein de charmes, même dans leur bouche. Alfiéri disait qu'il allait à Florence sur le marché public, pour apprendre le bon italien. Rome a le même avantage; et ces deux villes sont peut-être les seules du monde où le peuple parle si bien, que l'amusement de l'esprit peut se rencontrer à tous les coins des rues.

Le genre de gaieté qui brille dans les auteurs des arlequinades et de l'opéra-bouffa se trouve très-communément même parmi les hommes sans éducation. Dans ces jours de carnaval, où l'exagération et la caricature sont admises, il se passe entre les masques les scènes les plus comiques.

Souvent une gravité grotesque contraste avec la vivacité des Italiens, et l'on dirait que leurs vêtemens bizarres leur inspirent une dignité qui ne leur est pas naturelle. D'autres sois ils font voir une connaissance si singulière de la mythologie, dans les déguisements qu'ils arrangent, qu'on croirait les anciennes fables encore populaires à Rome. Plus souvent ils se moquent des divers états de la société, avec une plaisanterie pleine de force et d'originalité. La nation paraît mille, fois plus distinguée dans ses jeux que dans son histoire. La langue italienne se prête à toutes les nuances de la gaieté, avec une facilité qui ne demande qu'une légère inflexion de voix, une terminaison un peu différente pour accroître ou diminuer, ennoblir ou travestir le sens des paroles. Elle a surtout de la grâce dans la bouche des enfans. L'innocence de cet âge et la malice naturelle de la langue font un contraste très-piquant (22. Enfin, on pourrait dire que c'est une langue qui va d'ellemême, exprime sans qu'on s'en mêle, et paraît presque toujours avoir plus d'esprit que celui qui la parle.

Il n'y a ni luxe ni bon goût dans la

fête du carnaval, une sorte de pétulance universelle la fait ressembler aux bacchanales de l'imagination, mais de l'imagination seulement : car les Romains sont en général trèssobres et même assez sérieux, les derniers jours de carnaval exceptés. On fait en tout genre des découvertes subites dans le caractère des Italiens; et c'est ce qui contribue à leur donner la reputation d'hommes rusés. Il y a sans doute une grande habitude de feindre dans ce pays, qui a supporté tant de jougs différens; mais ce n'est pas à la dissimulation qu'il faut toujours attribuer le passage rapide d'une manière d'errelà l'autre. Une imagination inflammable en est souvent la cause. Les peuples" qui ne sont que raisonnables du spirituels peuvent aisement s'expliquer et se prévoir; mais tout ce qui tient à l'imagination est mattendu. Elle saute les intermédiaires; un rien peut la blesser, et quelquelois elle est indifférente à ce qui devrait le plus l'émouvrir. Enfin, c'est en elle-même que tout se passe, et l'on ne peut calculer ses impressions d'après ce qui les cause.

On ne comprend pas du tout, par exemple, d'où vient l'amusement que les grands seigneurs romains trouvent à se promener en voiture, d'un bout du Corso à l'autre, des heures entières, soit pendant les jours de carnaval, soit les autres jours de l'année. Rien ne les dérange de cette habitude. Il y a aussi parmi les masques des hommes qui se promènent le plus enneuyeusement du monde dans le costume le plus ridicule, et qui, tristes arlequins et tacitumes polichinelles, ne disent pas une parole pendant toute la soirée, mais ont, pour ainsi dire, leur conscience de carnaval satisfaite quand ils n'ont rien négligé pour se divertir.

On trouve à Rome un genre de masques qui n'existe point ailleurs. Ce sont des masques pris d'après les figures

des statues antiques, et qui de loin imitent une parfaite beauté: souvent les femmes perdent beaucoup en les quittant. Mais cependant cette immobile imitation de la vie, ces visages de cire ambulans, quelque jolis qu'ils soient, font une sorte de peur. grands seigneurs montrent un grand luxe de voitures les derniers jours zia caraaval; mais le plaisir de cette sête, c'est la foule et la confusion: c'est comme un souvenir des Saturnales: toutes les classes de Rome sont mélées ensemble; les plus graves magistrats se promènent assidûment, et present sile cietlement, dans leur carrosse an milien des masques; toutes les fenêtoes sont décorées: toute la ville est dans les .rues: c'est véritablement une fête apopulaire. Le plaisir du peupleme outsiste ni dans les spectacles, ni dans les festins qu'on lui donne, ni dans la magnificence dont il est témain. Il mesfait aucun excès de vin, ni de nouveiture; il s'amuse seulement d'être mis en liberté, et de se trouver au milieu des grands seigneurs qui se divertissent à leur tour de se trouver au milieu du peuple. C'est surtout le raffinement et la délicatesse des plaisirs qui mettent inne basrière entre différentes es classes; c'est aussi la recherche et la perfection de l'éducation. Mais, en Itahe, les range en de genre me sont pres -marqués d'une manière très-sonsibles; iet le pays est plus distingné par le tolent naturel et l'imagination de tons, que par la culture d'esprit des premières classes. Il y a donc, pendantile -carnaval, un mélange completavde rangs, de manières et d'esprits; etila foule et les oris, et les bons mots et les dragées dent on inconde indistinctement des moitures qui passent, l'acafondent thous steam êtres, moraels: ensoinbletmremettentale nation pele mêle, comme atilan'y avait plus d'erdre socialment 👙 Differinne et lord Neivil, dous les deux

rêveurs et pensifs, arrivèrent au milieu de ce tumulte. Ils en furent d'abord
étourdis; car rien ne paraît plus singulier que cette activité des plaisirs
bruyans, quand l'ame est toute entière
recueillie en elle-même. Ils s'arrêtèrent
à la place du Peuple, pour monter surl'amphithéâtre près de l'obélisque, d'où
l'on voit la course des chevaux. Au
moment où ils descendirent de leur
calèche, le comte d'Erfeuil les apercut, et prit à part Oswald pour lai
parler.

vous montrer ainsi publiquement, arrivant seul de la campagne avec Corinne: vous la compromettrez; et qu'en ferez-vous après?—Je ne crois pas, répondit lord Nelvil, que je compromette Corinne, en montrant l'attachament qu'elle m'inspire. Mais si cela était vrai, je serais trop heureux que le dévouement de ma vie....—Ah! pour heureux, interroppit le comte d'Er-

femil, je n'en crois rien; on n'est heureux que par ce qui est convenable. La société a, quoi qu'on fasse, beaucoup d'empire sur le bonheur, et ce qu'elle n'approuve pas, il ne faut jamais le faire. On vivrait done toujours pour ce què la société dira de nous, reprit Oswald; et ce qu'on pense et ce qu'on sent ne servirait jamais de guide. Sil en était ainsi, si l'on devait s'imitel constamment les uns les autres, à quoi bon une ame et un esprit pour chacund la Providence aurait pu s'épargner ce luxe.---C'est très'bien dit, crépét le comte d'Erfeuil, très philosophiduement pensé; mais avec 'ces 'maximes-12 Ton se perdy et quand Tamour est passé, blame de l'opinion reste. Moi qui vous paraisi léget, je ne feral jamais rien qui puisse mattirer la desapprobation du monde. Ou peut'se permettre de petites libertes, d'aimables plaisailteries. "out annoncent "le "19hdependance dans la manière de voir, pourva

qu'il n'y en ait pas dans la manière d'agir; car, quand cela touche an sérieux.... -Mais le sérieux, répondit lord Nelvil, c'est l'amour et le bonheur.—Non, non, interrompit le comte d'Erfeuil, ce n'est pas cela que je veux dire; ce sont de certaines convenances établies qu'il ne faut pas braver, sous peine de passer pour un homme bizarre, pour un homme...enfin, vous m'entendez, pour un homme qui n'est pas comme les autres.-Lord Nelvil sourit : et sans humeur, comme sans peine, il plaisanta le comte d'Erfeuil sur sa fri! vole sévérité; il sentit avec joie que, pour la première fois, sur un sujet qui lui causait 'tant d'émotion, le comté d'Erfeuit n'avait pas eu la moindre influence sur lui. Corinne, de loin, avait deviné tout ce qui se passait; mais le sourire de lord Nelvil remit le calme dans son cœur: et cette conversation du comte d'Erfeuil, loin de troubler Oswald, ni son amie, leur inspira dés

dispositions plus analogues à la fête.

La course de chevaux se préparait. Lord Nelvil s'attendait à voir une course semblable à celles d'Angleterre; mais il fut fort étonné d'apprendre que de petits chevaux barbes devaient courir tout seuls, sans cavaliers, les uns contre les autres. Ce spectacle attire singulièrement l'attention des Romains. Au moment où il va commencer, toute la foule se range des deux côtés de la rue. La place du Peuple, qui était converte de monde, est vide en un moment. Chacun monte sur les antphitheatres qui entourent l'obélisque: et des multitudes innombrables de têtes et d'veux noirs sont tournés vers la barrière d'où les chevaux doivent s'élancer.

Els anvivent sans bride et sans selle, seulement le dos convert d'une étoffe brillante, et conduits par des pale-freniers très-bien vétus, qui mettent à leurs succès un intérêt passionné. On place les chevaux derrière la bar-

'Hore, we lear under jour le frinchir sort ducessives A chaque distant on les , retient will se cabrent/ ile dieminent. ule trépignent comme elle étaient imipatiens diane gloire quille vont obtenir : àbeusnussais, sans que l'homme les dinine. » Octio impatience des chevaux, ches prin des palefreniers font; de moiment ad da barrière tombe, un vrai orous de théâtre. Les chevaux partent, . He maissioniers crient place, place, range in transport in exprimable. Ils asicompagnent leurs chevaux du geste et de la voix aussi long-temps qu'ils peurent les apercevoir. Les chevaux sont jaloux l'un de l'autre comme des lannes. Le pavé étracelle sous leurs anea, leur crinière vole, et leur désir de gagner le prix, ainsi abandonnés à eux-mêmes, est tel, qu'il en est qui; en arrivant, sont morts de la rapidité de leur course. On s'étonne de voir ces sherans libres, ainsi animés par des masions, personnelles; cela fait peur,

ſ

comme sire stait de la pensée sous cette forme d'animal. La foule rompt ses mangs quand les chevaux sont passés, et les suit en tumnète. Ils arrivent au palais de Venise, où est le but. Ilt il faut entendre les exclamations des palespeniers dont les chevaux sont vainqueurs. Celui qui avait gagné le premier prix se jeta à genoux devant son cheval et le remercia, et le recommenda à saint Antoine, patron des mimaux, avec un enthousiasme aussi acrieux en dui, que comique pour les speptateurs es.

C'est à la fin du jour ordinairement, sque les courses finissent. Alors commence un autre genre d'amusement beaucoup moins pittoresque, mais aussi très-ibruyant. Les fenetres sont illuminées. Les gardes abandonnent leur poste, pour se mêter eux-mêmes à la joie générale. Chacun press alors un petit flambeau appelé mocosto; et lion cherche mutuellement à se l'étain-

dre, en répétant le mot ammazzare (tuer), avec une vivacité redoutable. (CHE LA BEI:LA PRINCIPESSA SIA AM-MAZZATA, CHE IL SIGNORE ABBATE BIA AMMAZZATO.) Que la belle princesse soit tuée! que le seigneur abbé soit tué! crie-t-on d'un bout de la rue l'autre (24. La foule rassurée, parce qu'à cette heure on interdit les chevaux et les voitures, se précipite de tous les côtés. Enfin, il n'y a plus d'autre plaisir que le tumulte et l'étourdissement. Cependant la nuit s'avance; le bruit cesse par degrés; le plus profond silence lui succède; et il ne reste plus de cette soirée que l'idée d'un songe confus, qui, changeant l'existence de chacun en un rêve, a fait oublier pour un moment, au peuple, ses travaux, aux savans leurs études, aux grands seigneurs, leur oisiveté.

the lates and the

## CHAPITRE II.

Oswald, depuis son malheur, s'était pas encore senti le courage d'écouter la musique. Il redoutait ces accords ravissans qui plaisent à la mélancolie, mais font un véritable mal, quand des chagrins réels nous oppres sent. La musique réveille les souvenirs que l'on s'efforçait d'apaiser, Lorsque Corinne chantait, Oswald ecoutait les paroles qu'elle prononçait; il contem? plait l'expression de son visage : c'était d'elle uniquement qu'il était occupé mais si dans les rues, le soir, plusieurs voix se reunissaient, comme cela arrive souvent en Italie pour chanter les beaux airs des grands maîtres, il essavait d'abord de rester pour les entendre, puis il s'éloignait, parce qu'une émotion si vive et si vague en même temps renouvelait toutes ses peines Cependant on devait donner à Rome, dans la salle du spectacle, un superbe concert, où les premiers chanteurs étaient réunis; Corinne engagea lord Nelvil à y venir avec elle, et il y consentit, espérant que la présence de telle qu'il aindit répundrat de la douveur sur sur tout ce qu'il pourrait éprouveux.

The entirent dans sa loge; Comme The dansord recomme, et le souvenir de Capitole ajoutant à l'intérêt qu'elle fispituit ordinairement, la valle retentire d'applaudissement à son arrivée. De foutes parts on cria vive Cortane, et les musiciens eux mêmes, électrisés par ce mouvement général, se indiffit a jouer des faisfares de victoires ; car le l'infimplie, quel qu'il soit, rappelle toujours aix hommes la guerre et les conjours aix hommes la guerre et les compais. Corinne fut vivement étaine de les conjours et le conjours aix hommes la guerre et les conjours aix hommes la guerre et les conjours et le conjour conjours aix hommes la guerre et les conjours et le conjour conjours et les conjours et les conjours et le conjours et les conjours

Ł

tion et de hienveillance. La musique, les applaudissemens, les bravo, et cette impression indéfinissable que produit toujours upe grande multitude d'hommes, quand ils expriment un même sentiment, lui oausèrent un attendrissement profond qu'elle cherchait à contenir i mais ses yeux se remplirent de larmes, et les battemens de son conversion de robe sur son sein. Oswald en ressentit de la jalousie, at s'approchant d'elle il lui dit à demivoix and line faut pass madene, vous arracher à de tels suggès ils valent l'emour, puisqu'ils font, ainsi palpiter votre: cour.—Et en achevant; cas: mote. il alla se placer à l'extrémité de la loge de Corinne, sans, estendre sa réponse. Eller fut appellement troublée de ce and vennit de lui dire, et dans l'instant ibilul muit tout le plaisir qu'elle greit trouvé dans ces succès dont elle simeit Commercial victional the line. an Cipa concept commences quissia apas

entendu le chant Italien, ne peut avoir l'idée de la musique! Les voix, en Italie, ont cette molesse et cette douceur qui rappellent et le parfum des fleurs et la pureté du ciel. La nature a destiné cette musique pour ce climat: l'une est comme un reflet de l'autre. Le monde est l'œuvre d'une seule pensée, qui s'exprime sous mille formes différentes. Les Italiens, depuis des siècles, aiment la musique avec transport. Le Dante, dans le poëme du Purgatoire, rencontre un des meilleura chanteurs de son temps, il lui demande un de ses airs délicieux, et les ames ravies s'oublient en l'écoutant, jusqu'à ce que leur gardien les rappelle. Les chrétiens comme les païens ont etendu l'empire de la musique après la mort. De tous les beaux arts, c'est celui qui agit le plus immédiatement autres la dirigent vers tolle ou telle idée, selui-là seul s'adresse à ma source infime de l'existence, et

change en entier la disposition intérieure. Ce qu'on a dit de la grâce divine, qui tout à coap transforme les cœurs, peut humainement parlant, s'appliquer à la puissance de la mélodie; et parmi les pressentimens de la vie à venir, ceux qui naissent de la musique ne sont point à dédaigner.

La galeté même que la musique bineffe sait si bien exciter, n'est point une guieté vulgaire, qui ne dise rien à l'imagination. Au fond de la joie qu'elle donne, il y a des sensations poétiqués, wile revetie agréable que les plaisant teries parlees ne sauraient jamais hispirer. La musique est un plaisir si passager, on le sent tellement s'échapper nesure qu'on l'éprouve, qu'une înspression mélancolique se mêle anta gaieté qu'elle cause. Mais aussi, quand telle exprime la douleur, elle fait en core maître un sentiment doux. Le com bat plus vite en l'écoutaint ; l'in satisfiet tion que cause la régulavité de das inétemps, donne le bescin d'en jouir. Il n'y a plus de sidence autour de vous, la vie est remplie, le sang coule rapidement, vous sentez en vous même le mouvement que donne une; existence active, et vous n'avez point à craindre au dehors de vous les obstacles qu'elle rencontre.

avans des facultés de notre anne; quand on l'entend, on se sent capable des plus nobles efforts. C'est par elle quion marche à la mort avec enthousiasme; elle a l'heureuse impuissance d'exprimer aucun sentiment bas, aucun artifice, aucun mensonge. Le malpeur même, dans le langage de la musique, est sans amertume, sans déchirement, sans irritation. La musique noulève doucement le poids qu'on a presque toujours sur le cœur, quand our est capable d'affections sérieuses et profondes; ne regins qui se conford

quelquessis avec le sentiment même de l'existence, stant: la douleur qu'il scaudé, est shabituellé. All semble, qu'en econtante desense pairs et délicieux na est prêk à spisir le secret du Crésteur, à pénétrer le mystère de la vie. Aucune parole ne peut exprimer cette impresesione car les pasoles se trainent appes les impressions primitives, comme les traducteurs en proce sur les pas des poëtes. Il n'y a que le regard dui puisse cen donner quelque idée p le regard de site quion aime, long-temps attaché sebr vous, et pénétrant par degrés tellement dans votre cœur, qu'il faut à la fin baisser les yeux pour se dérober à ma bonheur si grand: ainsi le rayon d'une autre vie consumerait l'être montel qui voudrait le considérer fixement.

La justesse admirable de democroix parfaitement d'accorde produity dans des grands maîtres d'Italies qui me attendrissement délicieut, mais qui me pourrait se prolonger sans saimo boute

de plouleur: elest our abiencêtre trop grand-pour las nature humaine, et l'anie vibre alors comme un instrument à l'unisson que briserait une harmonie tropi parfaite. Oswald était resté obstinément foin de Corinne pendant la première partie du concert; mais lorsque le duo commença, presqu'à demi-voix, accompagné par les instrumens à vent qui faisaient entendre doutement des sons plus purs encore que la voix même, Corinne couvrit son visage de son mouchoir, et son émotion Pabsorbait tout entière; elle pleurait sans' souffrir, elle aimait sans rien craindre. Sans doute l'image d'Oswald était présente à son cœur; mais l'enthousiasme le plus noble se mélait à cette image, et des pensées confuses erraient en foule dans son ame: il eût fallu borner ces pensées pour les rendre distinctes. On dit qu'un prophète, en une minute, parcourut sept régions diffèrentes des cieux. Celui qui

concut- minsi-tout ce qu'un instant peut renfermer avait sûrement entendug les accords:diune: belle musique à:,00ténde l'objet :qu'il :aimait. : Osyald, en sentit la proissance, sort ressentiment, s'apaisa par degrée. L'attendrigsement de Corinne explique tout, justifiquous inil, se rapprocha-doucement, et Corinne l'entendit respirer auprès d'elle dans le moment le plus enchanteur de cette musique céleste; c'en était, trop, la tragédie la plus pathétique n'aurait pes excité dans son cœur autant de grouble que ce sentiment intime de l'émotion profonde qui les pénétrait tous deux en même temps, et que chaque ins tant, chaque son nouveau exaltait tonjours plus. Les paroles que l'on chante ne sont pour rien dans, cette émotion; à peine quelques mots d'amour et de mort dirigent ils de temps, en temps la réflexion, mais plus souvent le rague de la musique se prête à tous les mouremens de l'amentet chappint croit re108 CORENTE OU L'ITAMES

tronver dans cette mélodie, domme dans l'astre pur et tranquille de la muit, l'image de ce qu'il souhoite sur la terre.

-Sortons, dit Corinne à lord Nelvil; je me sens prête à m'évanouir.--: Qu'avez-vous, lui dit Oswald avec inquiétude; vous pâlissez; venez à l'air avec moi, venez.—Et ils sortirent ensemble. Corinne était soutenue par le bras d'Oswald, et sentait ses forces revenir en s'appuyant sur lui. Ils s'approchèrent tous les deux d'un balcon ; et Corinne, vivement émue, dit à son ami : - Cher Oswald, je vais vous quitter pour huit jours.—Que ditesvous, intercompit-il?—Tous les ans, reprit-elle, à l'approche de la semaine sainte, je vais passer quelque temps dans un convent de religieuses pour me préparer à la solemnité de Pâque. -Oswald n'opposa rien à ce dessein: il savait qu'à cette époque la plupart des dames romaines se livrent aux pratiques les plus sévères, sans pour celà s'occuper très-sérieusement de religion le reste de l'année; mais il se lappela que Corinne professait un culte diffegi rent du sien, et qu'ils ne pouvaient prier ensemble. Que n'étes vous, s'écria-t-il, de la même religion, sch' même pays que moi! - Et puis. s'arrêta après avoir prononce ce vocità ... Notre ame et notre esprit n'ont-ils pas la même patrie, répondit Corinne? -Cest vrai, répondit Oswald; many je m'en sens pas moins avec douleir tout ce nui nous sépare. Et cette absence de huit jours lui seirait telles ment le cœur, que les amis de Coll' rinne étant venus la rejoindre, il ne pronunça plus un seul; mot de toute

diagonic construction of the construction of t

tall common more consisted attendances HOUSE CHAPTERE THE BOSTOLES n, eres of Statutation as in ne <del>alaba a di</del>dite en quali Section of the second section of the second

( )swall alla le lendeniain de bonne heure chez Corinne, inquiet de ce qu'elle lui avait dit. Sa femme de chambre vint-au devant de lui, et lui remit un billet de sa maîtresse, qui lui annonçait qu'elle s'était rétirée dans le eouvent le matin même, comme elle l'en avait prévenu, et qu'elle ne le reverrait qu'après le vendredi saint. Elle lui avouait qu'elle n'avait pas eu le courage de lui dire la veille qu'elle #éloignait le lendemain. Oswald fut surpris comme par un coup inattendu. Cette maison, où il avait toujours vu Corinne, et qui était devenne si solitaire, lui causa l'impression la plus pénible, Il voyait là sa harpe, ses livres, ses desseins, tout ce qui l'entourait habituellement; mais elle n'y était plus. Un frisson douloureux s'empara d'Oswald: il re rappela la chambre de son père, et il fut forcé de s'asseoir, car il ne pouvait plus se soutenir.

-Il se pourrait donc, s'écria-t-il, que j'apprisse ainsi sa perte! cet espris si animé, ce cœur si vivant, cette figure si brillante de fraîcheur et de vie, pourraient être frappés par la foudre, et la tombe de la jeunesse serait aussi muette que celle des vieillards! Ah! quelle illusion que le bonheur! Quel moment dérobé à ce temps inflexible qui veille toujours sur sa proie! Corinne! Corinne! il ne fallait pas me quitter; c'était votre charme qui m'empêchait de réfléchir; tout se confondait dans ma pensée, ébloui que j'étais par les momens heureux que je passais avec vous; à présent me voilà seul; à présent je me retrouve, et toutes mes blessures vont se rouvrir.—Et il appelait Corinne avec une sorte de dés 111

espoir, qu'on ne pouvait attribuer à une aussi courte absence, mais à l'angoisse habituelle de son cœur, que Corinne elle seule avait le pouvoir de soulager. La fomme de chambre de Corinne rentra: elle avait entendu les gémissemens d'Oswald; et touchée de en qu'il regrettait ainsi sa maîtresse, elle lui dit :-- Mylord, je veux vous stinsoler en trahistant un secret de ma maîtresse; l'epère qu'elle me le pardonnera. Venez dans ma chambre à nougher, vous y verres votre portrait. Mon portrait! s'écria-t-il,—Elle v en travaillé de mémoire, reprit Thérésine fe était le nom de la femme de chambre de Corinae); elle s'est levée, depuis huit jours, à cinq heures du motin pour l'avoir fini avant d'aller à son convent.

modestald vit ce portrait qui était trèsressemblant et peint avec une grâce parfaite : ce témoignage de l'impression qu'il avait produite sur Corinne le pénétra difilalphis douce émotion." Bu face de compentrait il y avait un tableau charmant qui représentait la vierge; et l'oratoire de Corinne était devant ce tableau. Ce mélange singulies d'amour et de religion se trouve chez la plupart des femmes Maliennes avec des eirconstances beaucoup plus extraordinaires encore que dans l'appartement de Cosinne: car, hbre comme clie l'était, le souvenir d'Oswald me s'unisi sait dans son ame qu'aux espérances et aire sentimens les plus purs: moit cependant placer ainsi l'image de celui qu'on aime vis-à-vis d'un embleme de la divinité, et se préparer à la retraits dans un couvent, par hait jours consacrés à tracer cette image, c'était un trait qui caractérisait les femenes iltes liennes en général plutôt que Corinte en particulier. Leur genre de dévotion suppose plus d'imagination et de sonsibilité que de sérieux dans l'atte en de sévérité dans les principes, en vien n'était plus contraire aux idées d'Oswald sur la manière de concevoir et de sentir la religion; néanmoins, comment aurait-il pu blâmer Corinne, dans le moment même où il recevait une si touchante preuve de son amour!

sisses regards parcouraient avec émotion cette chambre où il entrait pour la première fois. Au chevet du lit de Corinne il vit le portrait d'un hommé agé; mais dont la figure n'avait point le caractère d'une physionomie Itahienne. Deux bracelets étaient attachés près de ce portrait, l'un fait avec des cheveux noirs et blancs, et l'autre avec des cheveux d'un blond admirable : et ce qui parut à lord Nelvil un hasard singulier, les cheveux étaient parfaitement semblables à ceux de Lucile Edgermond, qu'il avait remarqués tres-attentivement, il y avait trois ans; à cause de leur rare beauté. considérait ous bracelets et ne disait pas un mot, car, interroger Thérésine

sur sa maîtresse était indigne de lui, Mais Thérésine croyant deviner ce qui occupait Oswald, et voulant écarter de lui tout soupçon de jalousie, se hâta de lui dire que, depuis onze ans qu'elle était attachée à Corinne, elle lui avait toujours vu porter ces bracelets, et qu'elle savait que c'était des cheveux de son père, de sa mèse et de sa sœur. -- Il v a onze aus que vous êtes avec Corinne, dit lond Nelvil, vous sayec donc....et puis il s'interrorei pit tout a coup en rougissant; hontoun de la question qu'il allait commencer; et sortit précipitamment de la maison pour ne pas dire un mot de plus. En s'en allant il se retourna plus sieurs fois pour apercevoir, encore les senêtres de Corinne; mais quand il eut perdu de vue son habitation, vil éprouva une tristesse neuvelle pour lui, celle que cause la solitude. Il es saya d'aller le soir dans une grande société de Rome; il cherchait la distraction; car, pour trouver du charme dans la névenie, il faut, dans le bonhemicomme dans le malheur, être en puix avec soi même.

Le monde fat bientôt insupportable à lord Nelvil; il comprit encore mieux tout le charme, tout l'intérêt que Cozinne savait répandre sur la société, en remerquant quel vide y laissait son abacnes: il essaya de parler à quelques fammes, qui lui répondirent ces insipides. phrases dont on est convenu pour n'exprimer avec vérité ni ses sentimens ni ses opinions, si toutéfeis celles qui s'en servent ont en ce genre quelque chose à cacher. Il s'approcha de plusieurs groupes d'hommes qui, à leurs gestes et à leur voix, semblaient s'entretunir avec chaleur sur quelque objet important: il entendit discuter les plus misérables intérêts de la mamière la plus commune. ... Il s'assit alors pour roundérer à son sise cette vive cité name bett et sans cause qui sertes

trouve dans la plupart des assemblées nombrances; et médiourité est messez benne personne: elle aupeu de vanité, peu de jalousie; beaucoup de bienveillance pour les esprits supériouss, et si elle farigue de son poids, elle me blesse du moins presque jamais par ses prétentions.

C'était dans les mêmes assemblées rependant qu'Oswald avait trouvertuit d'intérêt peu de jours aupassivant; de léger obstacle qu'opposait le grand monde à son entretien avec Corinne, le soin qu'elle mettait à revenir vess lui des qu'elle avait été suffisammentent polie envers les autres, l'intelligence qui existait entre eux sur les observations que la société leur suggérait, le plaisir qu'avait Corinne à causer des vant Oswald, à lui adresser indirectée ment des réflexions dont lui seul gomil prenait le véritable sens, variait l'telle ment la conversation, qu'à toutes les places de ce même salon Oswaldase me

## 118 CORINNE OU L'ITALIE.

traçait des momens doux, piquans, agréables. qui lui avaient fait croire que ces assemblées mêmes étaient amusantes.—Ah! dit-il en s'en allant, ici comme dans tous les lieux du monde c'est elle seule qui donne la vie; allons plutôt dans les endroits les plus déserts jusqu'à ce qu'elle revienne. Je sentirai moins douloureusement son absence lorsqu'il n'y aura rien autour de moi qui ressemble à du plaisir.—

The second of th

# LIVRE X.

LA SEMAINE SAINTE.

#### CHAPITRE PREMIER.

Oswald passa le jour suivant dans les jardins de quelques couvens d'hom-Il alla d'abord au couvent des mes. Chartreux, et s'arrêta quelque temps avant d'y entrer, pour considérer deux lions Egyptiens qui sont à peu de distance de la porte. Ces lions ont une expression remarquable de force et de repos; il y a quelque chose dans leur physionomie qui n'appartient ni à l'animal ni à l'homme: ils semblent une puissance de la nature, et l'on conçoit, en les voyant, comment les dieux du paganisme pouvaient être représentés sous cet emblème.

Le convent des Chartreux est bâti sur le débris des themes de Diochetjeparst léglise qui est à côté du mouyent, est després que les solonnes de granit qu'on y a trouvées debont. Las moines qui habitent ce couvent les montrent avec empressement; ils ne tiennent plus au monde que par l'intérêt qu'ils prennent aux ruines. La manière de vivre des Chartneux suppese, deps les hommes qui sont esmables de les moners en un esprit extrêmement borné, ou la plus moble et la plus continuelle enaltation :des sentimens, religious; notte specession de jours sans, variété d'événement apppelie oe vere fotoeux am a de vere

Sur les mondes détruits le Temps dort immobile.

Macuelité que la vierne herveille qui de cintempler d'importe La modélée de de indéer ausquissements de manuelle d'existement des manifestes. Au publique du cloître ablèvent quere

espres. Cet arbre noir et issencieux, que le vent même agite difficilement, wintroduit pas le mouvement dans ce séjour. Pres des cypres il y a une fontaine d'où sort un peu d'éau que l'on entend à peine, tant le jet en est faible et leut; on dirait que c'est la clepsydre qui convient à cette solitude, où le temps fait si peu de bruit. Quelque-fois la lune y pénètre avec sa pâle lumière, et son absence et son rétour sont un événement dans cette vie monotone.

Ces hommes qui existent ainsi sont pourtant les mêmes à qui la guerre et toute son activité suffiraient à peine s'ils s'y étaient accoutumés. C'est un sujet inépuisable de réflexion que les différentes combinaisons de la destinée humaine sur la terre. Il se passe dans l'intérieur de l'ame mille accidens, il se forme mille habitudes qui font de chaque individu un mende et son histoire. Connaître un autre parafétement

serait l'étude d'une vie entière; qu'estce donc qu'on entend par connaître les hommes? les gouverner, cela se peut, mais les comprendre, Dieu seul le fait.

Oswald, dú couvent des Chartreux, se rendit au couvent de Bonaventure, bâti sur les ruines du palais de Néron; là où tant de crimes se sont commis sans remords, de pauvres moines, tourmentés par des scrupules de conscience, s'imposent des supplices cruels pour les plus légères fautes. - Nous espérons seulement, disait un de ces religieux, qu'à l'instant de la mort nos pichis n'auront pas excédé nos pénitenves.-Lord Nelvil en entrant dans ce couvent heurta son pied contre une trappe, et il en demanda l'usage.--C'est par-là qu'on nous enterre, dit l'un des plus jeunes religieux que la · maladie du mauvais air avait déjà frappé. Les habitans du midi craignant beaucoup: la mort, l'on s'étonne d'y trouver des institutions qui la rappellent à ce point; mais il est dans la nature d'aimer à se livrer à l'idée même que l'on redoute. Il y a comme un enivrement de tristesse qui fait à l'ame le bien de la remplir tout entière.

Un antique sarcophage d'un jeune enfant sert de fontaine à ce couvent. Le beau palmier dont Rome se vante est le seul arbre du jardin de ces moines; mais ils ne font point d'attention aux objets extérieurs. Leur discipline est trop rigoureuse pour laissen à leur esprit aucun genre de liberté. Leursregards sont abattus, leur démarche est lente, ils ne font plus en rien usage de leur volonté. Ils ont abdiqué le gouvernement d'eux mêmes, tant cet empire fatigue son triste possesseur! Cet sejour néanmoins n'agit pas fortement sur l'ame d'Oswald; l'imagination se révolte contre une intention; si manifeste de lui présenter le souvenir de la mort sous toutes les formes. | Quand ce souvenir se rencontre d'une manière inattendue, quand c'est la nature qui nous en parle et non pas l'homme, l'impression que nous en recevons est bien plus profonde.

Des sentimens doux et calmes s'emparèrent de l'ame d'Oswald, lorsqu'au coucher du soleil il entra dans le jardin de San Giovanni et Paolo. Les momes de ce couvent sont soumis à des pratiques moins sévères, et leur jardin domine toutes les ruines de l'ancrenne Rome. On voit de là le Colisée. le Forum, tous les arcs de triomphe encore debout, les obélisques, les colonnes. Quel beau site pour un tel asile! Les solitaires se consolent de n'être rien, en considérant les monumens élevés par tous ceux qui ne sont plus. Oswald se promena long-temps sous les ombrages du jardin de ce couvent, si rares en Italie. Ces beaux arbres interrompent un moment la vue de Rome, comme pour redoubler l'émotion qu'on éprouve en la revoyant.

C'était à l'heure de la soirée où l'on entend toutes les cloches de Rome sonner l'Ave Maria:

> .......... squilla di lontano Che paja il giorao pianger che si muore. Dante.

et le son de l'airain, dans l'éloignement, parait plaindre le jour qui se meurt: En Italie l'on dit: Je pous verrai une heure avant, une heure après l'Ave Maria; et les époques du jour ou de la nuit sont ainsi religieusement désignées. Oswald jouit alors de l'admirable spectacle du soleil, qui vers le soir descend lentement au milieu des ruines, et semble pour un moment se soumettre au déclin comme les ouvrages des hommes. Oswald sentit renaître en lui toutes ses pensées habituelles. Corinne elle-même avait trop de charmes, promettait trop, de bonheur pour l'occuper en ce moment. Il cherchait l'ombre de son père au milieu des ombres célestes qui l'avaient

accueillie. Il lui semblait qu'à force d'amour il animerait de ses regards les nuages qu'il considérait, et parviendrait à leur faire prendre la forme sublime et touchante de son immortel ami; il espérait enfin que ses vœux obtiendraient du ciel, je ne sais quel soutile pur et bienfaisant, qui ressemblerait à la bénédiction d'un père.

The district of the second of

## CHAPITRE II.

LE désir de connaître et d'étudier la religion d'Italie décida lord Nelvil à chercher l'occasion d'entendre quelques-uns des prédicateurs qui font retentir les églises de Rome pendant le carême. Il comptait les jours qui devaient le réunir à Corinne; et tant que durait son absence il ne voulait rien voir qui pût appartenir aux beaux arts, rien qui reçût son charme de l'imagina-Il ne pouvait supporter l'émotion de plaisir que donnent les chefs-d'œuvre, quand il n'était pas avec Corinne; il ne se pardonnait le bonheur que lorsqu'il venait d'elle; la poésie, la peinture, la musique, tout ce qui embellit la vie par de vagues espérances

, lui faisait mal partout ailleurs qu'à ses côtés.

C'est le soir, et avec les lumières presque éteintes, que les prédicateurs à Rome se font entendre pendant la semaine sainte dans les églises. Toutes les femmes alors sont vêtues de noir, en souvenir de la mort de Jésus-Christ; et ille y a quelque chose de bien touchant dans ce deuil anniversaire, repouvelé tant de fois depuis tant de tiècles. C'est donc avec une émotion véritable que l'on arrive au milieu de con bellet églises, où les tombeaux préparent si bien à la prière; mais le prédicateur dissipe presque toujours cette danation en peu d'instans.

bine qu'il parceurt d'un bout à l'autre asser lautants d'agitation que de régulation linés n'intéralle des manque jamais de partir au commencement d'une phrase, et de revenir de la fina ponime de balancier d'unes pendute; partir copandant il fait

tant de gentie illoritainsi passionie. qu'on le croirait capable de tout sonblienius Mais chests sto l'ono peut s'exprimentamiking whe offerent the feeling the telle quennen voit beautoup en ledie. où askar tivacités des mouvemens ente. meurs on'indique seuvest qu'ane sémel tion superficielle. Un crucifix est suspendu à d'extrémité de la chaire; de prédicateur de détache, le baise, le presse sur mon compact pais de semet disse place :: avec :: un vitrès grand : tang froid quandi la période pathétique est soltevee: Al y a ausi un moyende faire effet dont les prédicateurs ordinaires se servent arez souvent, c'est le bahnet dans qu'ils portent sur la tête ; ils l'atentres le remettent avec une rapidité inconcerables. Ishin dienxisionoprenaiti à Vinlei taire, et surtout à Brigséaua de d'irrés ligion du siècle ... Il jetait sombonnet au milieu de la chaire, le chargesit de mes présenter Jean Jacquesti et en ricette qualité ilule deranguait, stilleiqdimit's

Hé bien, philosophe generois, qu'avervous à objecter à mes argumens? Ilse
traisoit alors quelques momens, comme
pour attendre la réponse, et le bonnet
ne répondant rien, il le remettait sur sa
tôte, et berminait l'entretien par ces
imots : A présent que vous étes convuincu
w'en parlons plus.

Ces scènes bigarres se renouvellent visouvent parmi les prédicateurs à Rome, ceare le véritable talent en ce genre y est itrès-rare. La religion est respectée en Italie comme une loi toute puissante; relle reaptive l'imagination par les prariques et les cérémonies; mais on s'y soccupes beaucoup moins en chaire de olas morale que du dogme, et l'on n'y prénètre point par les idées religieuses dans le fond du cœur humain. quence de la chaire, ainsi que beaumodes d'autres branches de la littéraest donc absolument livrée aux didées reommunes qui ne peignent men, a qui n'expriment rien. Une pensée nou-

velle causerant presque une sorte de remeur dans ces espeits tellement andens etroparesseux tout à la fois, qu'ils ant besoin de l'uniformité pour se calmer eti qu'als l'aiment parse qu'elleules no pose. Il y m'dans les semmons une state d'étiquette pour les idées et les phusses. Les unes viennent presque « toujours à la suite des autres; et cet ordre serait dérangé si l'orateur, parlant d'après lui-même, cherchait dans son ame ce qu'il faut dire. La philosophie chrétienne, celle qui cherche l'antilogie de la religion avec la nature humaine, est aussi peu connue des prédicateurs Italiens que toute antre philosophie. Penser sur la religion les scindaliserait presqu'autant que penser contre, tant ils sont accoutumes de la routine dans ce genre. 🕡 🤫 энэнр ar «Le culte de la Vierge est parțiouliè-

rement cher aux. Italiens et le touten les mations du midi, il samble s'allien de equelque manières à ce qu'il y a da plus

# 132 CORINNE OU: 4 FEATIFIC !

pur et de plus sensible dans l'affection pour les femmes. Mais les mêmes formes, de rhétorique axagérées se retrousent encore dans tout ce que les prédice teurs distant à en sujet at l'on ne conceit pas constant leurs gestes et leurs distaurs ne changent pas constant nent en plaisanteries ce qu'il y a de plus sérieux. On ne rencontre presque jamais en Italie, dans l'auguste fonction de la chaire, un accent vrai ni une parole naturelle.

plus fatigante de toutes, celle d'une véhémence affectée, voulut aller au véhémence pour entendre le capuçin qui devait, y prâcher en plein air du pied de l'un de ces autole qui désignent dans l'intérieur de l'enceinte ce qu'on appella la route de la Croix. Quel plus pette avène pect de ce aponument, que pette avène pou les mantires ont sugcédé aux gladia con les mantires ont sugcédé aux gladia.

cet agaiti da pauvre eapuein, qui ne connait de l'histoire des hommes que; sa proprevise Westmons, si Tonipara vient 'à que pas écoulier son ingirals ser " mon, on se scrit ému par les divers objets dont il est entouré. La plupant de? ses auditeurs sont de la confrérie des Camaldules; ils se revêtent pendant? les exercices religioux d'une espèce de robe grise qui couvre entiérement la tête et tout le corps, et ne laisse que deux petites ouvertures pour les yeur! c'est ainsi que les ombres pourraient être représentées. Ces hommes, ainsi ; cachés sous leurs vêtemens, se pros tement la face contre terre et le frappent la poitrine. Quand le prédicateur sejet te à genoux en criant missricordeb et pitis! le peuple qui l'environne le! jette aussi à genoux et répète et même q cri, qui ve se perdre sous les vieux persod tiques du Colisée. - Il est impossible de ne pas éprouver slors une émpirion profondément religieuse; est appel/de lunt

douleur à la bonté, de la terre au ciel, remue l'ame jusques dans son sanctuaire le plus intime. Oswald tressaillit au moment où tous les assistans se mirent à genoux; il resta debout, pour ne pas professer un culte qui n'était pas le sien; mais il lui en coûtait de ne pas s'associer publiquement aux mortels, quels qu'ils fussent, qui se prosternaient devant. Dieu. Hélas! en effet, est-il une invocation à la pitié céleste qui ne convienne pas également à tous les hommes?

Le peuple avait été frappé de la belle figure de lord Nelvil et de ses manières étrangères, mais ne fut pas scandalisé de ce qu'il se mettait pas à genoux; il n'y a point de peuple plus tolérant que les Romains, ils sont accoutumés à ce qu'on ne vienne chez eux que pour voir et pour observer. Et soit fierté, soit indolénce, ils ne cherchent à faire partager leurs opinions à pérsonne. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est

que pendant la semaine sainte surtout, il en est beaucoup parmi eux qui s'infligent des pénitences corporelles, et 
pendant qu'ils se donnent des coups de 
discipline, la porte de l'église est ouverte, on peut y entrer, cela leur est 
égal. C'est un peuple qui ne s'occupe 
pas des autres, il ne fait rien pour être 
regardé, il ne s'abstient de rien parce 
qu'on le regarde; il marche toujours à 
son but ou à son plaisir, sans se douter qu'il y ait un sentiment qui s'appelle 
la vanité, pour lequel il n'y a ni plaisir ni but, excepté le besoin d'être applaudi.

Andrew Control of the Control of the

contribution of the service of the s

On a souvent parlé des cérémonies de la semaine sainte à Rome. Tous les étrangers viennent exprès pendant le carême pour jouir de ce spectacle; et comme la musique de la chapelle Sixtine et l'illumination de Saint-Pierre sont des beautés uniques dans leur genre, il est naturel qu'elles attirent: vivement la curiosité; mais l'attente n'est pas également satisfaite par les cérémonies proprement dites. Le dinerdes douze apôtres, servi par le pape,': leurs pieds lavés par lui, enfin les diverses coutumes de ces temps solemnels rappellent toutes des idées touchantes: mais mille circonstances inévitables nuisent souvent à l'intérêt et à la dignité de ce spectacle. Tous ceux

qui y contribuent ne sont pas également recueillis, également occupés d'idées pieuses ; que nérémonies, tant de fois répétées, sont devenues une sorte d'exercice machinal pour la plupart de ceux qui s'en mêlent, et les jeunes prêtres dépêchent le service des grandes fêtes avec une activité et une dextérité peu imposantes, Ce vague, cet incamou, ce mystérieux qui convient tant à la religion, est tout à-fait dissipé par l'espèce d'attention qu'on: ne peut s'empêcher de donner à la, manière dont chapun s'acquitte de ses. fonctions. L'avidité des uns pour les mêts qui leur sont présentés, et l'indifférence des autres pour les génuflexions qu'ils multiplient ou les prières, qu'ils récitent, rendent souvent la fête, pen solemnelle. verses in the w

Les anciens contumes qui servent,
encore aujourd'hui d'habillement anno
ecolésiastiques s'accordent anno anen les
coiffore modenne; l'évêque gueng prefe

sa longue barbe, est celui dont le vêtement paraît le plus respectable. Les vieux usages aussi, tel que celui de faire la révérence comme les femmes, airlieu de saluer à la manière actuelle des hommes, produisent une impression peu sérieuse. L'ensemble enfin mlest pas en harmonie, et l'antique et . le nouveau s'y mêlent sans qu'on prenne sucun soin pour frapper l'imagination, reti surtout pour éviter tout ce qui peut la distraire. Un oulte éclatant et maiestueux dans les formes extérieures est certainement très-propre à remplir l'ame des sentimens les plus élevés; mais il fant prendre garde que les cérémonies ne dégénèrent en un spectacle, où l'on joue son rôle l'un vis-àvis de l'autre, où l'on apprend ce qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, quand on doit prier, finir de prier, se mettre à genoux, se relever; la régularité des cérémonies d'une cour introduite dans un temple gêne le

libre élan du cœur, qui donne seul à l'homme l'espérance de se rapprocher de la divinité.

Ces observations sont assez généralement senties par les étrangers; mais les Romains, pour la plupart, ne se lassent point de ces cérémonies, et tous les ans ils y trouvent un nouveau plaisir. Un trait singulier du caractère des Italiens. c'est que leur mobilité ne les porte point à l'inconstance, et que leur vivacité ne leur rend point la variété nécessaire. Ils sont, en toute chose, patiens et persévérans; leur imagination embellit ce qu'ils possèdent; elle occupe leur vie, au lieu de la rendre inquiète; ils trouvent tout plus magnifique, plus imposant, plus beau que . cela n'est réellement, et tandis qu'ailleurs la vanité consiste à se montrer blasé, celle des Italiens, ou plutôt la chaleur et la vivacité qu'ils ont en eux-mêmes Lleur fait trouver du plaisir dans le sen-· timent de l'admiration.

#### 140 CORINNE OU L'ITALIE.

Lord Nelvil s'attendait, d'après tout ce que les Romains lui avaient dit, à recevoir beaucoup plus d'effet par les cérémonies de la semaine sainte. Il regretta les nobles et simples fêtes du culte anglican. Il revint chez lui avec une impression pénible; car rien n'est plus triste que de n'être pas ému par ce qui devrait nous émouvoir; on se croit l'ame desséchée; on craint d'avoir perdu cette puissance d'enthousiasme, sans laquelle la faculté de penser ne servirait plus qu'à dégoûter de la vie.

The second of th

### CHAPITRE IV.

Mais le vendredi saint rendit bientot à lord Nelvil toutes les émotions religieuses qu'il regrettait de n'avoir pas éprouvées les jours précédens. La retraite de Corinne allait finir; il attendait le bonheur de la revoir: les douces espérances du sentiment s'accordent avec la piété, il n'y a que la vie factice du monde qui puisse en détourner tout-à-fait. Oswald se rendit à la chapelle Sixtine pour entendre le fameux Miserere vanté dans l'Europe. Il arriva de jour encore, et vit ces peintures célèbres de Michel-Ange, qui représentent le jugement dernier, avec toute la force effrayante de ce sujet, et du talent qui l'a traité. Michel-Ange s'était pénétré de la lec

ture du Dante; et le peintre comme le poëte représente des êtres mythologiques en présence de Jésus-Christ: mais il fait presque toujours du paganisme le mauvais principe, et c'est sous la forme des démons qu'il caractérise les fables païennes, On aperçoit sur la voûte de la chapelle les Prophètes et les Sibylles appelées en témoignage par les chrétiens (a); une foule d'anges les entourent, et toute cette voûte ainsi peinte semble rapprocher le ciel de nous; mais ce ciel est sombre et redoutable; le jour perce à peine à travers les vitraux qui jettent sur les tableaux plutôt des ombres que des lumières; l'obscurité agrandit ençore les figures déjà si imposantes que Michel-Ange a tracées; l'encens, dont le parfum a quelque chose de funéraire, remplit l'air dans cette enceinte, et toutes les sensations préparent à la plus pro-

(a) Teste David cum Sihylla.

fonde de toutes, celle que la musique doit produire.

Pendant qu'Oswald était absorbé par les réflexions que faisaient naître tous les objets qui l'environnaient, il vit entrer dans la tribune des femmes, derrière la grille qui les sépare des hommes, Corinne qu'il n'espérait pas encore, Corinne vêtue de noir, toute pâle de l'absence, et si tremblante dès qu'elle aperçut Oswald, qu'elle fut obligée de s'appuyer sur la balustrade pour avancer; en ce moment le Miserere commença.

Les voix, parfaitement exercées à ce chant antique et pur, partent d'une tribune au commencement de la voûte; on ne voit point ceux qui chantent; la musique semble planer dans les airs; à chaque instant la chute du jour rend la chapelle plus sombre; ce n'était plus cette musique voluptueuse et passionnée qu'Oswald et Corinne avaient entendue huit jours auparavant; c'était

#### 144: COMPAR OF L'INCRE.

dro ing sarrigilet, state supique ser soillait lebrenoncement to la senseque. Colsiling a alctaniesh, xquang datai ran salah et rame phongée dans la phus profonde hadigation and Describ luis mane id isperset à ses yeux. Il lui semblait que c'était dans um tel naument d'exaltation qu'en simerait à mourir, si la séparation de l'acce avec le corps ne s'accomplissait point per la douleur; si tout à coup un ange venait enlever sur ses ailes le sentiment et la pensée, étincelles divines qui retourneraient source: la mort ne serait pour ainsi dise alors qu'an acte spontané du cotur, qu'une prière plus ardente et mieux exaucée.

Le Miserere. c'est-à-dire ayes pitié de nous, est un pseaume composé de versets qui se chantent alternativement d'une manière très-différente. Tour à sour une musique céleste se fait extendes, et le verset suivant, dit en sécitatif, est mormanté d'un ton sour de

et presque rangles; con direit que dest la réponse des teamstèmes dans munt denys steambles, 2 que q'est le réal de la via apair vient effétaies et repousser les roux ides ames généreuses; et quand: ee: chear :si:doux reprend, on renalt à l'espérance; mais lorsque: le varset réditélorecommente: une sensation de fpoid saisit de nonveau; ce n'est pas la terreur qui la cause, mais le décoursgement de l'enthousissme. Enfin le dernier morceau, plus noble, et plus touchant encore que tous les autres, laige au fond de l'ame une impression douce, et pure; Dieu nous accorde cette même impression avant de monrir. N. 27 (1971)

On éteint les flamheaux; la nuit s'avances des figures des Brophètes et des faibplies apparaissent comme des fantômité covelspect, du s'erépuscula. Le cileage est profondoules parole femit un male inapportable dans cet état de l'ame oùt outre et intime; et in-

Tome 2.

## 146. CORINNE OU L'ITALIE.

térieur; et quand le dernier son s'éteint, chacun s'en va lentement et sans bruit; chacun semble craindre de rentreir dans les intérêts vulgaires de ce ficinde.

Corme suivit la procession qui se rendait dans le temple de Saint-Pierre, qui n'est alors éclairé que par une croix illuminée; ce signe de douleur, seul resplendissant dans l'auguste obscurité de cet immense édifice, est la plus belle image du christianisme au milieu des ténèbres de la vie. Une lumière pale et lointaine se projette sur les statues qui décorent les tombeaux. Les vivans qu'on aperçoit en sous ces voûtes semblent des pygmées. chi comparaison des images des morts. 图 \* a autour de la croix un espace éclairei par elle, où se prosternent le pare vetu de blanc et tous les cardineux rangés derrière lui. Ils restent là près d'une demi-heure dans le plus profond silence, et il est impossible de THE THE WAY

sait pas ému par ce spectacle. On ne sait pas ce qu'ils demandent, on n'entend pas leurs secrets gémissemens; mais il sont vieux, ils nous devancent dans la route de la tombe; quand nous passerons à notre tour dans cette terrible avant-garde, Dieu nous fera-t-il la grâce d'ennoblir assez la vieillesse, pour que le déclin de la vie soit les premiers jours de l'immortalité!

Corinne aussi, la jeune et belle Corrinne, était à genoux derrière le cortège des prêtres, et la douce lumière qui éclairait son visage pâlissait sou teint sans affaiblir l'éclat de ses yeux. Oswald la contemplait ainsi comme un tableau ravissant et comme un être adoré. Quand sa priére fut finiq elle se leva, lord Nelvil n'osait l'approcher encore, respectant la méditation religieuse dans laquelle il la croyait plongée; mais elle vint à lui la première avec un transport de bonheur; et ce sentiment se répandant sur tout ce

qu'elle faisait, elle accueillit avec une gaieté vive ceux qui l'abordèrent dans Saint-Pierre, devenu tout à coup comme une grande promenade publique où chacun se donne rendez-vous pour parler de ses affaires ou de ses plaisirs.

Oswald était étonné de cette mobilité qui faisait succéder l'une à l'autre des impressions si différentes, et bien qu'il fût heureux de la joie de Corinne, il était surpris de ne trouver en elle aucun trace des émotions de la journée: il ne concevait pas comment on permettait que cette belle église fût, dans un jour si solemnel, le café de Rome où l'on se rassemblait pour s'amuser; et regardant Corinne au milieu de son cercle parlant avec vivacité et ne pensant point aux objets dont elle était entourée, il conçut un sentiment de défiance sur la légèrete dont elle pouvait être capable; elle s'en aperçut à l'instant, et se séparant brusquement de la société, elle prit le bras d'Oswald pour se promener avec lui dans l'église, et lui dit:—Je ne vous ai jamais entretenu de mes sentimens religieux, permettez qu'aujourd'hui je vous en parle, peut-être dissiperai-je ainsi les nuages que j'ai vu s'élever dans votre esprit.—

And the second of the second o

## CHAPITRE V.

-LA différence de nos religions, mon cher Oswald, continua Corinne, est cause du blâme secret que vous ne pouvez vous empêcher de me laisser voir. La vôtre est sévère et sérieuse, la nôtte est vive et tendre. On croit génégalement que le catholicisme est plus rigiureux que le protestantisme, et cela peut être vrai dans les pays où la lutte a existé entre les deux religions; mais ens Italie, snous n'avons point de dissensions religieuses, et en Angleterre vousien avez beaucoup éprouvé; il est résulté de cette différence, que le catholicisme a pris, en Italie, un carac-· tène de dauceur et d'indulgence, et que, peter détraire le catholicisme en Angletérre, la réformation s'est armée de la plus grande sévérité dans les principes et dans la morale. Notre religion, comme celle des anciens, anime les arts, inspire les poëtes, fait partie, pour ainsi dire, de toutes les puissances de notre vie. tandis que la vôtre, s'établissant dans un pays où la raison dominait plus encore que l'imagination, a pris un con ractère d'austérité morale dont elle ne s'écartiera jamais. La nôtre purle apriorn de l'amour, la vôtre au nome du devoir Vos principes sont liberaux nos siega mes sont absolus; et néampoins; dals Explication, notre despotisme orthon done transige avec les circonstances particulières, et votre liberté religiouse fait respecter ses lois, sans aucune ens ception. Il est vrai que notre entholia cisme impose à ceux qui sont entrés dans l'état monastique des pénitences très-dures: cet état; choisi librement, est jun rapport mystérieux entre l'housi me et la divinité : mais la religion des séculiers, en Italie, est une source habituelle d'émotions touchantes ... L'amour Fespérance et la foi sont les vertus principales de cette religion, et toutes ces vertus; approngent et donnant, la bonheur. Loin donc que nos prêtes nous interdisent en aucun temps le pur sentiment de la joie, ils nous disent que ce sentiment exprime notre reconnaissance envera les dons du Créateur. Ce qu'ils exigent de nous, c'est l'observation des pratiques qui prouvent notre respect pour notre culte et notre désir de plaire à Dieu; c'est la charité pour les malheureux et la repentance dans nos fai-Mais il ne se refusent point à nous absoudre, quand nous le leur demandons avec zèle; et les attachemens du cœur inspirent ici plus qu'ailleurs une indulgente pitié. Jésus-Christ n'ar t-il pas dit de la Magdaleine: Il lui sera beaucoup pardonné, parce qu'elle a beaucoup aimé. Ces mots ont été prononcés sous un ciel aussi beau que le

notre; de même ciel implore pour nous la misericorde de la divinite. - 4 Corime, repondit lord" Newl, Confident combattre des paroles si dduces; et dont mon cour a tant de besoin! Mais je le ferzi cependant, parce que de n'est pas pour un jour que faime Coritine et que j'espère avec elle un long avehir de bonlieur et de vertu. La Higion la plus pure est celle qui fait du sacrifice de nos passions, et de l'accomblassement de nos devoirs, un hommage Withhuel à l'Etre suprême. La moral He de Phomme est son culte envers Dieu: c'est dégrader l'idée que nous avons du Créateur, que de lui supposer dans ses rapports avec la créature The volonte qui ne soit pas relative a Son-perfectionnement intellectuel? La paternite, cette noble mage d'un maitre souverainement bon. ' ile i demande Hen da enfans que pour les relidie melleurs "ou plus heureux; comment abutanimetandie Dien extise gunde

# ashania do bantabe 199

l'homene ce qui n'antait pas l'homme même pour objet l'Anni voyez quelle confusion il résulte dans la tête de vaties pemple 5 das l'habitude, gù il cest dattacher plus d'importance aux pratiques religiouses qu'aux devoirs de la morphe e c'est après la semaine sainte, vous le savez, que se commet à Rome le plus grand nombre de meurtres. pauple se croit pour ainsi dire en fonds par le canême, et dépense en assassinate les trésors de sa pénitence. On a vu des criminels qui tout dégouttans encore de ameurire, se faisaient scrupule de manger de la viande le vendredi; et les cipnits grossiers, à qui l'on a persuadé que le plus grand des crimes consiste à désobéir aux pratiques ordonnées par l'église, épuisent leur conscience sur ce sujet, et considérent la divinité comme les goussernemens du monde, qui font plus de cas de la sommission à leur pouvoir : que de toute antre vertu : ca sont des rapports de teoritisan mis à la plans du respect qu'inspire le Crestent, comme la source et la récompense d'une vie strapuleuse et délicate. Le cathelistisme Italien, tout en démonstrations entérieures, dispense l'amé du la inéciditation et du recueillement. Quand le spéctuele est fini, l'émotion cesse, le devoir est rempli ; et l'on n'est pas, comme chez nous, long-temps absorbé dans les pensées et les séntimens que flit naître l'examen rigoureux de la conduite de son cœur.

wald, reprit Corinne, ce n'est pas la première fois que je l'ai remarqué. Si bi religion consistait seulement dans la stricte observation de la morale, qu'auscit-elle de plus que la philosophie et la raison? Et quels sentimens de piété se développerait il en nous, sie notre principal but était d'étouffer les sentimens du cœur? Les Stoiciens en say vaient presque autant que shous sur les develops et l'austérité de la rappaluite;

mais, ge , qui, n'est, dû, gu'an christicmisme, c'est, l'enthousiesme religioux qui seinit à toutes les affections de l'ame: g'esti la puissance d'aimer et de plaindre; c'estile culte de sentiment et d'indulgence qui favorise si bien l'essor de l'ame yers le ciel! Que signifie la parabole de l'enfant prodigue : si ce n'est l'amour, l'amour sincère préféré, même à l'accomplissement le plus exact de tous les devoirs. Il avait quitté, cet enfant, la maison paternelle, et son frère y était resté, il s'était plongé dans tous les paisirs du, monde, et son; frère ne s'était pas écarté un instant de la régularité de la vie domestique; mais il revint mais il pleura, mais il aima, et. son père fit une fête pour son retour. Ahl, sans doute gue, dans, les mystères. de notre nature, aimer, encore, aimer, est se qui pous est resté de notre héritage, célesten Nos-pertus mérues sont souvent trop, compliquées, avec la vie. pour que nons puissions itomiques coma.

prendre ee uquidest blen, de qui est mieux, et serel est le sentiment secret qui mous dirige et mous égare. "It demande à mon Dieu de m'apprendre à l'adorer, et je sens l'effet de mes prieres par les larmes que je répands. Mais, pour se soutenir dans cette disposition, les pratiques religieuses sont plus necessaires que vous ne pensez; c'est' une relation constante avec la divinité: ce sont des actions journalières sans rapport avec aucun des intérêts de la viel et seulement dirigées vers le monde invisible. Les objets extérieurs aussi sont d'un grand secours pour la piété i l'atné retombe sur elle-même, si les beauxarts, les grands mouumens; les chafits harmonieux, ne viennent pas ranimer ce génie poétique, qui est aussi le génie religieux.

L'homme le plus vulgaire, lorsqu'il prie, lorsqu'il souffre et qu'il éspère dans le ciel, cet homme, dans ce nioment, a quesque chose en lui qu'il sex-

primerait comme Milton, camme Momère, em comme le Tasse, si l'éducation lui avait appris à revêtir de parolès
ses pensées. Il n'y a que deux classes
d'hommes distinctes sur le terre, celle
qui sent l'emhousiasme, et celle qui le
méprise; toutes les autres différences
sont le travail de la société. Celui-là n'a
pas de mots pour ses sentimens. Celui-er
sait ce qu'il faut dire pour cacher le
vide de son cœur. Mais la source qui
janlit du rocher même, à la voix du
ciel, cette source est le vrai talent, lu
vraie religion, le véritable amour.

La pompe de notre culte, ces tableaux où les saints à genoux expriment dans leurs regards une prière continuelle; ces statues, placées sur les tombéaux; comme pour se réveiller un jour avec les morts; ces églises et leurs voûtes inmenses ont un rapport intime avec les idées religieuses. J'aime cet hommages éclutant rendu par les hommes à ce qui ne leur promet ni la fortune, ni la pais

satise e di ma qui na les punit au menles récompense que par un sentiment du contract jet me sens alors plus diène de mon létre qui je reconnais idans l'homme amelque chose de désintérenée et dût! on multiplier trop les magnificences religieuses, j'aime cette prodigalité des mehesses; terrestres, pour une autre vice du temps pour l'éterpité : assez de choses, se font pour demain, assez de soins se prennent pour l'économis des affaires bumaines. Oh! que j'aime l'inutile : l'inutile, si l'existence n'est qu'un travail pénible pour un misérable gain, Mais sinous sommes sur cette terre en marche versile ciel, qu'y a t-il de mieux à faire. que d'élever assez notre ame pour qu'elle semble l'infini, l'invisible et l'éternel au milieu de toutes les bornes qui l'entourent! 2 Jesus Christ, laiseait ung femme fain

2 Jésus-Christ, laissait jung femme fain blach eth peut-être, repentante, servoser ans pieds des parfons les plus précieurs il repoussa ceux; qui gouseillaient de ré-

selver ees parfams pour un asage plus profitable : Daisses la Suire, dissit il, our je suis pour peu de temps uvec vous! Helisticour ce qu'il ya de bons de sur Blime sur cette terre, est pour peu de temps wee nous; lage, les infimites, la mort turiraient bientôt cette goutte de rosee qui tombe du ciel, et ne se repose que sur les fleurs. Cher Oswald: lassez-nous donc tout confordre affiour, religion, génie, et le soleil et les parfuns, et la musique et la poésié; il n'y a d'athéism que dans la froidear; Fegdisine et la bassesse. Jesus-Christia dit: Quand deux ou trois seront russembles en mon nom, je serai au milleu d'eat. Et qu'est-ce, 6 mon Dieu! que d'être rassemblés en votre nom; si ee n'est pour des dons sublimés de votre Belle hature, et vous en faire hommageg at vous entreler de la vie, i et vous en' remercier i suffort duand un courf atissi effee pair vous repond tout entier au choussiame, et si je ne puis soullate

zuUnezigehirationocelepter animait dans cet instant la physionomies de Cerinne, Oswald Butuh Boing sempéches de se jeterah genoux, devantaelle au milieu du temple etose teut spendant, long-tempe pour so livrer au plaisir de se appelen ses parales, et de les retrouver ancora dans, ses, regards, . Buffpt, cependants, il vanlut répandre, il ene youlut point abandonner la cause qui lui était chère, ---Corinne, dit-il alors, permettez en core quelques mots à votre ami. Son ame in'a point de sécheresses mon, Con rinne, elle n'en a point, croyez-le in et si j'aime l'austérité dans les principes et dans les actions, c'est parce quielle donne aux sentimens plus des profons deur et de durée. Si j'aime la raison dans la religion, c'est-à-dire, si je ren pousse et les dogmes cantradictoires en les moyens humains de faire effet sur les hommes, clest parce que je vois la dis vinité: dans da irrison commequans l'enz thousiasme; et si je ne puis souffijr qu'on affaiblisse d'homme dans aucane de ses facultés, c'est qu'il n'a pas de trop de toutes pour connaître une vérité que la réflexion lui révèle, aussibien que l'instinct du cœur, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'ame. Que peut-on ajouter à ces idées sublimes. à leur union avec la vertu! que peut-on y sjouter qui ne soit au dessous d'elles! L'enthousissme poétique, qui vous donne tant de charmes, mest pas, fosé le dire, la dévotion la plus salutaire! Corinne, comment pourrait-on se pres parer par cette disposition, and secri-Aces sans nombre qu'exigé de nous le devoir! Il n'y avait de révélation quoi par les élans de l'ame, quand la destinés humaine, future et présente, ne s'offrait à l'esprit qu'à travers les nuages ; mais pour nous, à qui le christianisme l'a rendue claire et positive, le sontiment peut être notre récompense ; mais il né doit pas être notre seul guide: vous décrivez l'existence des bienhoursux, ét

non pas celle des mortels. La vie religieuse est un combat, et non pas un hymne. Si nous n'étions pas condamnés à réprimer dans ce monde les mauvais penchans des autres et de nous-mêmes, il n'y aurait, en effet, d'autres distinctions à faire qu'entre les ames froides et les ames exaltées. Mais l'homme est une créature plus âpre et plus redautable que votre eœur ne vous le peint i et la raison dans la piété, et l'autorité dans le devoir, sont un frein nécessaire à ses orgueilleux égaremens.

dériez les pompes extérieures, et les pratiques multipliées de votre religion, pratiques multipliées de votre religion, etc. l'univers et de son auteur sera toujours le premier des cultes, caluiques remplits l'imagination, sans que l'examen y puisse mouver rien de futile ni d'absurde. Les dogmes qui blessent ma raison refroidissent aussi mon enthousissme. Sans doute le monde, tel

qu'il est, est un mystère que nous nepouvons ni nier ni comprendre; il serait donc bien fou, celui qui se refuserait à croire tout ce qu'il ne peut expliquer; mais ce qui est contradictoire, est toujours de la création des hommes. Le mystère, tel que Dieu nous l'a don ne, est au-dessus des lumières de l'esprit, mais non en opposition avec elles. Un philosophe allemand a dit: Je ne connais que deux belles choses dans Punivers, le ciel étoile sur nos tétés et le sentiment du devoir dans nos cheurs. En effet, toutes les merveilles de la création sont réunies dans ces paroles.

Loin qu'une religion simple et sevère dessèche le cœur, j'aurais pensé, avant de vous connaître, Corinne, qu'elle seule pouvait concentrer et perpetuer les affections. J'ai vu la conduite la plus austère et la plus pure developper dans un homme une mépuisable tendresse; je l'ai vu conserver jusques dans la vieillesse une virginité d'ame que les orages des passions et les fautes qu'elles font commettre auraient nécessairement flétrie. Sans doute le repentir est une belle chose, et j'aj besoin, plus que personne, de croire à son efficacité; mais le repentir qui se répète fatigue l'ame, ce sentiment ne régénère qu'une fois. C'est la rédemption qui s'accomplit au fond de notre ame; et ce grand sacrifice ne Quand la faiblesse peut se renouveler. humaine s'y accoutume, elle perd la force d'aimer: car il faut de la force pour aimer, du moins avec cons tance.

Je, ferai des objections du même genre à ce culte plein de splendeur, qui, selon vous, agit si vivement, sur, l'imagination; je erois l'imagination modeste et retirée comme le cœur. Les émotions qu'on, lui commande sont moins puissantes que celles qui naissent d'elles mêmes. J'ai vu dans les Cévennes.

un ministre protestant qui préchait, vers le soir, dans le fond des montagnes. Il invoquait les tombeaux des Français bannis et proserits par leurs frères, et dont les cendres avaient été rapportées dans ces lieux. Il promettait à leurs amis qu'ils les rétrouveraient dans un meilleur monde. Il disait qu'une vie vertueuse nous assurait ce bonheur, il disait: faites du bien eux hommes, pour que Dieu cicatrise dans notre com la blessure de la denlour. Il s'étonnait de l'inflexibilité, de la dureté que l'homme d'un jour montre à l'homme d'un jour comme lui, et s'emparait de cette terrible pensée de la mort, que les vivans ont concue, mais qu'ils a'épuiseront jamais. Enfin il n'annonçoit rien qui ne sût touchant et vrai: c'était des paroles parfaitement en harmonie avec la nature! Le torrent qu'on entendant dans l'éloiguement, la lumière scintillante des étoiles, semblaient exprimer la mêtrié pensée sous une autre forme. La magnificence, la scule qui donne des fêtes sans offenser l'infortune; et toute cette imposante simplicité remunit l'ame bien plus profondément que des cérémonies éclatantes.

Le surlendemain de cet entretien le jour de Pâques, Corinne et lord Nelvil étaient ensemble sur la place de Saint-Pierre, au moment où le pape s'avance sur le balcon le plus élevé de l'église, et demande au ciel la bénédiction qu'il va répandre sur la terre; lorsqu'il prononce ces mots:—A la ville et au monde (urbi et orbi).-Tout le peuple rassemblé se jette à genoux, et Corinne et lord Nelvil sentirent, par l'émotion qu'ils éprouvèrent en ce moment, que tous les cultes se ressemblent. Le sentiment religieux unit intimement les hommes entre eux, quand l'amour propre et le fanatisme n'en font pas un objet de jalousie et de haine. Prier ensemble dans quelque

168 cominus ou l'ITALIE.
langue, dans quelque rite que ce soit,
q'est. la plus tenahente fratemité d'espérance et de sympathie que les
hommes puissent contracter sur cette
terre.

Le jour de Pâques s'était passé, et Corinne ne parlait point d'accomplir sa promesse, en confiant son histoire à lord Nelvil. Blessé de ce silence, il dit un jour devant elle qu'on vantait beaucoup les beautés de Naples, et qu'il avait envie d'y aller. Corinne, pénétrant à l'instant ce qui se passait dans son ame, lui proposa de faire le voyage avec lui. Elle se flattait de reculer les aveux qu'il exigeait d'elle, en lui donnant cette preuve d'amour qui devait le satisfaire. Et d'ailleurs elle pensait que s'il l'emmenait, c'était sans doute parce qu'il avait dessein de lui consacrer sa vie. Elle attendait donc avec anxiété ce qu'il dirait, et ses regards presque supplians lui demandaient une Tome 2.

H

réponse favorable. Oswald ne put y résister; il avait d'abord été surpris de
cette offre et de la simplicité avec laquelle Corinne la faisait, il hésita quelque temps à l'accepter; mais en voyant
le trouble de son amie, l'agitation de
son sein, ses yeux remulis de larmes,
il consentit à partir avec elle, sans se
rendre compte à lui-même de l'importance d'une telle résolution. Corinne
fut au comble de la joie: car son cœur
se fia tout-à-fait, dans ce moment, au
sentiment d'Oswald.

Le jour fut pris, et la douce perspective de voyager ensemble fit disparaître toute autre idée. Ils s'amusèrent à ordonner les détails de ce voyage, et il n'y avait pas un de ces détails qui na fût une source de plaisir. Heureuse disposition de l'ame où tous les arrangemens de la vie ont un charme particulier, en se rattachant à quelque espérance du cœur! Il ne vient que trop tôt le moment où l'existence fatigne

171.

dans chacune de ses heures comme dans son ensemble, où chaque matin exige un travail pour supporter le réveil, et conduire le jour jusqu'au soir.

Au moment où lord Nelvil sortait de chez Corinne afin de tout préparer pour leur départ, le comte d'Erfeuil y artiva," et apprit d'elle le projet qu'ils venaient d'arrêter ensemble. - Y pensez-vous, lui dit-il, quoi! vous mettre en ibute avec lord Nelvil, sans qu'il soit votre époux, sans qu'il vous ait promis de l'être! Et que deviendrez-vous, s'il vous abandonne?—Ce que je deviendrais, répondit Corinne, dans toutes lès situations de la vie, s'il cessait de maimer, la plus malheureuse personne du monde. Oui, mais si vous n'avez rien fait qui vous compromette, vous resterez. vous tout entière. tout entière, s'ecria Corinne. quan le plus profond sentiment de ma scrift netrit quand mon cour ser brise i Le public ne le saurait pas,

et vous pourriez, en dissimulant, ne rien perdre dańs l'opinion. - Et pourquoi ménager cette opinion, répondit Corinne, si ce n'est pour avoir un charme de plus aux yeux de ce qu'on aime? -On cesse d'aimer, reprit le comte d'Erfeuil, mais l'on ne cesse pas de vivre au milieu de la société et d'avoir besoin d'elle.—Ah! si je pouvais penser, répondit Corinne, qu'il arrivera, le jour où l'affection d'Oswald ne serait pas tout pour moi dans ce monde, si je pouvais le penser, j'aurais déjà cessé de l'aimer. Qu'est-ce donc que l'amour, quand il prévoit, quand il calcule le moment où il n'existera plus? S'il y a quelque chose de religieux dans ce sentiment, c'est parce qu'il fait disparaître tous les autres intérêts et se complaît comme la dévotion dans le sacrifice entier de soi-même-

Que me citez-vous là, reprit le comte d'Erfeuil, une personne d'esprit comme vous peut-elle se remplir la

tête de pareilles folies! C'est notre avantage à nous autres hommes que les femmes pensent comme vous, nous avons alors bien plus d'ascendant sur elles; mais il ne faut pas que votre supériorité soit perdue, il faut qu'elle vous serve à quelque chose. - Me servir, dit Corinne, ah! je lui dois beaucoup, si elle me fait mieux sentir tout ce qu'il y a de touchant et de généreux dans le caractère de lord Nelvil.—Lord Nelvil est un homme tout comme un autre, reprit le comte d'Erfeuil; il retournera dans son pays, il suivra sa carrière, il sera raisonnable enfin, et vous exposez imprudemment votre réputation en allant à Naples avec lui.—J'ignore les intentions de lord Nelvil, dit Corinne, et peut-être aurais-je mieux fait d'y réfléchir avant de l'aimer; mais à présent qu'importe un sacrifice de plus! ma vie ne dépend-elle pas toujours de son sentiment pour moi? je trouve au contraire

quelque douceur à ne me laisser aucune ressource, il n'en est jamais, quand le cœur est blessé; néanmoins le monde peut quelque fois croire qu'il vous en reste, et j'aime à penser que même sous ce rapport mon malheur serait complet si lord Nelvil se séparait de moi, Et sait il à quel point vous vous compromettez pour lui? continua le comte d'Erfeuil.-J'ai pris grand soin de le lui dissimuler, répondit Corinne, et comme il ne connaît pas bien les usages de ce pays, -j'ai pu lui exagérer nn peu la facilité qu'ils donnent. vous demande votre parole de ne pas lui dire un mot à cet égard, je veux equili soit libre et toujours libre dans ses selations avec moi; il ne peut faire -hach bonkeur par aucun genre de sa--rifice, ide sentiment qui me rend heurelise estada fleur de la vie, et ni la - Limbé di la délicatesse ne pourraient la inhigher, si elle venait à se flétrir. Je vous encomigre close, mon cher comte,

ne vous mêlez pas de mai destinée; rien de un que vous savez sur les affections du cour ne peut me conveniri; co que votis dites est sage, bien raisome, fort applicable aux situations comme aux personnes ordinaires; mais vous me feriez très-innocemment un anal affreux on voulant juger mon: cumactère : d'après ces grandes divisions communes, pour lesquelles il v sudes manimes toutes faites. Je souffre, je anuis, je sens à ma manière, et le comit moi scale qu'il fandrait observes, si l'on vouleit influer sut mon bontheurs demand of the armen arov nu L'amour propre du comts d'Erfeuil cétait un peu blessé de l'intitilité déses stosistils et de la grande matque d'a--moor que Corinne donmitédulaideNel--èritate, tistèra estimp- apid tisves si aliv sné d'elle, il savant égalemente quil 9tvald Bétait; mais il lui sétait désignésble que itout cela stit constaté si minhiquament. His a temporar densites suc-

icès d'un homme auprès d'une femine quelque chose qui déplaît, même aux mais que je m'y peux rien, dit le comte de Extent. mais quand vous serez bien malheureuse, vons vous souviendrez de moi; en attendant je vais quitter Rome, puisque ni vous ni lord Nelvil mly serez plus, je m'y ennuierais trop en stotre absence. Je vous reverrai surement l'un et l'autre en Ecosse ou en Italie, car j'ai pris goût aux voyages en attendant mieux. Pardonnez moi mes conseils, charmante Corinne, et croyez toujours à mon dévouement. Corinne le remercia et se sépara de lui avec un sentiment de regret. Elle l'avait connu en même temps qu'Oswald, et lice souvenir formait entre elle et lui desidens quelle in'aimait pas à voir sbrisés. On Elle se conduisit comme elle Pavait annoace au comte d'Erfeuil. Quolques inquiétudes troublèrent un : moment la joie avec la quelle lord Nel-

mil maitracceptede projetidu voyage: il craignit que le départ pour Naples ne pût faine tort à Corinne : ét voulait : obtemin dielle som recret, avanti condépart, mour sapoin aveb certitude s'ils m'étaient spoint réparés par squelque obstacles invrincible pamais ralle duis déclara qu'elle intersexpliquerait qu'à Naples, et dui fit ndougementaillusion sun es qu'en pour -sait dire du parti qu'elle prenait. ... Osawald se prêtait à cette illusion : l'amtur, dans un caractère incertain et faible, stnompe à demi, la raison éclaire à demi. tet cieste l'imotion présente qui décide -laquelle des deux moitiés sors le tout. all'esprit de lord Nelvika était singulierement étendu etpénétrant, mais oilvise ist jugeait bien lui-même que dans le massé, Sa situation attuelleme s'offisit mais à lui que confuséments saluscep-Hiblertout à la fois d'entraînément et de irentords, de passion et de timidité veces contrastés une lais permettaients de le commaîtire que quande l'événdatent avait

décidé du combat quitose passais en luice - A a con con a poste e pe la marc

Lorsque les vanis de Corinne, 216t particulièrement le prince Castel-Forte, fürent "instruits de scheprojet, "ils en éprouvèrent un grand chagrin ... Le rirince Castel-Forte surtout en ressenlit une telle peine, qu'il résolut d'aller la rejoindre dans peu de temps. avait pas assurément de vanité à se mettre ainsi à la suite d'un amant pré-We's; mais ce qu'il ne pouvait supporter d'tait le vide affreux de l'absence de son amie; il n'avait pas un ami qu'il ne rencontrat chez Corinne, et jamus il n'alfait dans une autre maison que la sichne. La société qui se rassemblit autour d'elle devait se disperser quand alle n'y serait plus; 'il deviendrait inpossible d'en rassembler les débris. -prince Castel-Porte avait peu l'habitude de vivre dans sa famille: bien due fort spirituel, l'étude le fatiguait !"le ities entire entiredence été pour les d'un

poide inaupportable, s'il n'était pas venu le soir et le matin chez Corinne; elle partait il ne savait plus que de se rapprocher d'elle comme un ami saps exigeance, mais qui est toujours la pour nous consoler dans le malheur; et cet ami doit être bien sûr que son moment arrivera.

Corinne éprouvait un sentiment de mélancolie en rompant ainsi toutes ses habitudes; elle s'était fait depuis quelques années dans Rome une manière d'être qui lui plaisait; elle était le centre de tout ce qu'il y avait d'artistes célèbres et d'hommes éclairés; une indépendance parfaite d'idées et d'habitudes donnait beaucoup de charmes à son existence; qu'allait-elle maintenant devenir? Si elle était destinée au bonheur d'avoir Oswald pour époux, c'était en Angleterre qu'il devait la conduire, et de quelle manière, y serrait-elle jugée? comment elle même

saurait-elle s'astreindre à congenre de vie, si différent de celui qu'elle venait de mener depuis six ans l. Mais ces nén flexions ne faisaient, que traverser son esprit, et toujours son sentiment pour Oswald en effaçait les légères traces. Elle le voyait, elle l'entendait, et ne comptait les heures que par son absence oy sa présence. Qui sait disputer avec le bonheur! qui ne le reçoit pas quand il vient! Corinne surtout avait peu de prévoyance, la crainte ai l'espérance n'étaient pas faites pour elle; sa foi dans l'avenir était confuse, et son, imagination lui faisait en ce genre peu de bien et peu de mal.

Le matin de son départ le prince Castel-forte entra chez elle, et les larmes aux yeux il lui dit:—Ne reviendrez-vous plus à Rome?—O mon Dieu, oui, répondit-elle; dans un mois nous y serons,—Mais si vous épousez lord Nelvil, il faudra quitter l'Italie.—Quitter l'Italie! dit Corinne,

et elle soupira. Ce pays, continua le prince Castel-Forte, où l'on parle votre langue, où l'on vous entend si bien, où vous êtes si vivement admirée; et vos amis, Corinne, et vos amis; où serez-vous aimée comme ici? où trouverez-vous l'imagination et les beauxarts qui vous plaisent? Est ce donc un seul sentiment qui fait la vie? N'est-ce pas la langue, les coutumes, les mœurs dont se compose l'amour de la patrie. cet amour qui donne le mal du pays, terrible douleur des exilés!-Ah que me dites-vous, s'écria Corinne, ne l'ai-je pas éprouvée! N'est-ce pas cette douleur qui a décidé de mon sort!-Elle regarda tristement sa chambre, et les statues qui la décoraient. puis le Tibre qui coulait sous ses fenêtres. et le ciel dont la beauté semblait l'invir ter à tester. Mais dans ce moment Oswald passait à cheval sur le pout Saint Ange, il venait avec la rapidité de l'éclair. - Le voilà! s'écria Corinne

—A peine avait-elle dit ces mots, qu'il était déjà arrivé; elle cournt au devant de lui; tous les deux, impatiens de partir, se hâtèrent de monter en voiture. Corinne dit cependant un aimable adieu au prince Castel-Forte; mais ses paroles obligeantes se perdirent dans les airs, au milieu des cris des postillons, des hennissemens des chevaux, et de tout ce bruit de départiquelquefois triste, quelquefois enivrant, selon la crainte ou l'espoir qu'inspirent les nouvelles chances de la destinée.

The second of th

## THE THE XI.

NAPLES ET L'HERMITAGE DE SAINT SALVADOR.

## CHAPITRE PREMIER

Oswald était fier d'emmener sa conquête; lui, qui se sentait presque toujours troublé dans ses jouissances par les réfléxions et les regrets, n'éprouvait plus cette fois la peine de l'incertitude. Ce n'était pas qu'il fût décidé, mais il ne s'occupait pas de l'être, et il se laissait aller aux événemens, espérant bien être entraîné par eux à ce qu'il souhaitait. Ils traversèrent la campagne d'Albano, lieu où l'on montre encore ce qu'on croit être le tombeau des Horaces et des Curiaces. (25). Ils passèrent près du lac de Nemi et des bois sacrés qui l'entourent. On dit qu'Hippolyte fut ressuscité par Diane dans ues lieux; elle ne permettait pas aux chevaux d'en approcher, et perpétuait, par adtte défense, le souvenir de malheur de son jeune favori. C'est ainsi qu'en Italie, presqu'à chaque pas, l'histoire, la poésie viennent se retracer à la mémoire, et les sites charmans qui les rappellent

adorcissent tout ce qu'il y a de mélancolique dans le passé, et semblent lui conserver une jeunesse éternelle.

Oswald et Corinne traversèrent enswite les marais pontins, campagne featile et pestilentielle tout à la fois, où
l'on ne voit pas une seule habitatione
quoique la nature y semble fécende.
Quelques hommes malades attèlent vos
chevaux et vous recommandent de ne
pas vous endormir en passant les marais: car le sommeil est là le véritable
avant coureur de la mort. Des buffles
d'une physionomie tout à la fois basse
et féroce traînent la charrue, que d'imprudens cultivateurs conduisent encore

quelquefois aur scotte terrer fetale, et le plus du'illant soleil éclaire, ce triste spece tacles !! Les lieux marécageux et melsoins dans le norde sont mononcés, per leur et fravant aspect : mais dans les contrées les plus furestes du midi, la nature conserve: une sérénité : dont : la douceur trompeuse fait illusion ans voyageurs, Sil est vrai qu'il soit très dangereux de s'endormir en traversant les manais pontins, l'invincible penchant au sommeil qu'ils inspirent dans la chaleur est encore une des impressions perfides que ce lieu fait éprouver. Lord Nelvil veillait constamment sur Corinne. Quelquefois elle penchait sa tête sur Thépésine qui les accompagnait, quelquefois elle fermait les yeux, vainoue per la langueur de l'air. Oswald se hâtaite de -la réveillei avec une inexprimable tenreur, et bien qu'il fût silensisux maturellement, il était inépuisable en sujets de p conversation, skonjamen soutshus, toujourin moivemuntuspouring emploher

soumeil. And he faut if pes perdenmer au cour des semmes les regrets déchirans qui s'attachent à des jours et
chirans qui s'auttachent à l'ensiteure
d'un mement doit succéder à ces temps de
délions! Et qu'elles sont heureuses celles
que de hen sacré du mariage à conduites
douvement de l'amour à l'autifé, sans
qu'un mement cruel ait déchiré leur
les !

Oswald et Corime, après le passige inquiétant des marais pontins, arrivérant enfin à Terracine, sur le bord de la mer, sux confins du roysume de Naples. C'est là que commence vérits blement le midi ; c'est là qu'il accueille les voyageurs avec toute su magnificence. Cette terre de Naples, ouvie compagne beureuse, est comme de parés du reste de Planope, et par la

mer qui l'ensoure, et par cette contrée dangereuse, qu'il faut traverser nour v arriver. On dirait que la nature s'est réservé le segret de ce séjour de délices et qu'elle a voulu que les abords en fussent périlleux. Rome n'est point encore le midi: on en present les douceurs; mais son enchantement ne commence véritablement que sur le territoire de Naples. Non loin de Terracina. est le promontoire choisi par les poètes, comme la demeure de Circé, et derrièse Terracine s'élève le mont Anxur, où Théodoric, roi des Goths, avait placé l'un des châteaux forts dont les guerriers du nord couvrirent la terre. Il via très neu de traces de l'invasion des barbares en Italie, ou du moins là ch que traces consistent en destructions. siles se confordent avec l'effet du tempi. Les nations septentionales n'out point donné à l'Italia cet aspect guerrier que l'Allemanne ai conservé. Il sembleme la melle terre de l'Ausonie n'ait pu gander les fortifications et les citadelles dont les pays dumord sont hérissés. Rarement un édifice gothique, un château féodul s'y rencontre encore, et les souvenirs des antiques Romains règnent seuls à travers les siècles, malgré les péuples qui les ont vaincus.

c'Totte la montagne qui domine Terracifie est couverte d'orangers et de citronniers qui embaument l'air d'une manière délicieuse. Rien ne ressemble, dans nos climats, au parfum méridional des citronniers en pleine terre: il produit issure l'imagination presque le meine effet qu'une musique mélodieuse; illidenne une disposition poétique, excite de talent et l'enivre de la nature. Les aloës, les cactus à larges feuilles que vous rencontres à chaque pas, ent une physionomie particulière; qui rappellarce que l'on sait des productions de Pafriqueum Ces plantes causent une actrice defined relies out l'air d'appartenin arsharnstare violente et deminatrice. Tout l'aspect du pays est étranger: on se sent dans un autre monde, dans un monde qu'on n'a commu que par les descriptions des poëtes de l'anitiquité, qui ont tout à la foisi dans lours peintures; tant dimagination et d'exac-En entrant dans Terraeine, les enfans jetérent dans la voiture de Corinne une immense quantité de fleurs qu'ils cueillaient au bord du chemin, outils allaient chercher sur la montagne, et qu'ils répandaient au hazard, tanteils se confiaient dans la prodigalité de la nature! Les chariots qui trappontaient la moisson des champs étaient ornés tous les jours avec des guirlandes de roses, et quelquefois les enfans entournient leur compe de fleurs deard'Imagination du peuple même deviept pettique sous un beau ciel de Oniquyait, con entendait à côté de cesprians ta bleaux; is mer don't les vagues seibil. stient avec futeum Den'était point l'erage qui l'agitait, mais desurcohers, obstacks habituel qui s'opposait à ses flots et dont sa grandeur était irritée.

B non udite anteer come rusuona.
Il rocc ed alto fremito marino?

Et n'entendez-vous pas encore comme resentit le frémissement rauque et profond de la mer? Ce mouvement sans but, cette force sans objet qui se renouvelle, pendant l'éternité, sans que nous puissions, connaître ni sa cause ni sa fin, nous attire sur le rivage où as grand spectacle s'offre à nos regards; et l'on éprouve comme un besoin mêlé de terreur de s'approcher des vagues et d'étourdir sa pensée par leur tumulte.

Vers le soir tout, se calma. Corinne et lord Nelvil se promenèrent lentement et avec délices dans la campagne, Chaque pas, en pressant les fleurs, faisait sortir les parfums de leur sein. Les rossignols venaient, se reposer plus volontiers, sur des arbustes qui portaient

les roses. Ainsi les chants les plus pans se réunissaient aux odours les plus suaves; tous les charmes de la nature s'attiraient mutuellement; mais ce qui est sur-tout ravissant et inexprimable. c'est la douceur de l'air qu'on respire. Quand on contemple un beau site dans le mord, le climat qui se fait sentir trouble toujours un peu le plaisir qu'on pourrait goûter. C'est comme un son faux dans un concert, que ces petites sensations de froid et d'humidité qui détournent plus ou moins votre attention de ce que vous voyez; mais en approchant de Naples, vous éprouvez un hien-être si parfait, une si grande amitié de la nature pour vous, que rien n'altère les sensations agréables qu'elle vous cause. Tous les rapports de l'homme dans nos climats sont avec la société. La nature, dans les pays chauds, met en relation avec les objets extérieurs, et les sensations s'y répandent donce ment au dehors. 'Ce n'est' pas que le miliciale aussi sa imélancolie; dans quels lieux la destinée de l'homme ne produit-elle pas cette impression; mais il m'yna dans natte mélancolie, ni mécantentement, ni anxiété, ni regret. Ailleurs, c'est la vie qui, telle qu'alle est, na suffit pas aux facultés de l'ame; ici-ce:sont les facultés de l'ame qui ne suffisent pas à la vie, et la surabondance des sensations inspire une rêveuse indolence dont on se rend à peine compte en l'éprouvant.

Pendant la nuit, des mouches luisantes se montraient dans les airs; on eût dit que la montagne étincolait, et que la terre brûlante laissait échapper quelques unes de ses flammes. Ces mouches volaient à travers les arbres, se repassient quelquefois sur les feuilles, et le vent balançait ces petites étoiles etvariait de mille manières leurs lumières incostaines. Le sable aussi contenait un grand nombre de petites pierres ferruganques qui brillaient de toutes parts; eleight, in stellte the lieu bonnervant entite dissis mideresi si liki stracho de ablaik idanisi les dernium tujhus vanniust di Vightusfi for. Bi was tout siciation date and the day between the same and th entier les siccuridirers de l'existence: et de l'Corinnerses l'eta it une chlerales des cuttes soirée, s'en péassuait avec joile ; tOswatt ne pouvait cachetrada émitiani. 119 Pluv sieurs fois iff berral Bisihnet contre sun cœur.; plusieurse:foistsit; s'éloigna, puis révint, puises éloignis de mouveau pour respecten celle qui deditalitatimelle dolar pagno de sagrici elCanimietras penante pioint aux dangem sipri mamiliat par l'isè hibmen; cati'talle ittait ion estible posis Oswaldj: que, tibile lois entre domandale de den entichide ston stree, elle nivêt; pilli douge que dette qui en manifit de sebrueral. sidemelishe Léponseuls dhainmille litale bion approprie erithering the This method et Phonomogian vo sticketed; rainty bian dering the chartest of the state of the stat house we want our purpose of buller quiras

fontenetuneilente deurfhald i Barralid stait biest lois de la seltant: vili de bentait emibeneficht bis chiannis dufferi unternitiene dain ihm jetanà americindu areo wiolenes, sus eniques inclarbasquaisministration sur alexagence sleenaatied of alexagence and demblet tellement reconnaître son pormir sen briedemandant de sien spas absstucces dette humble défénse his inspirappine de respect que taute autres. modificament alors dans la mes le reflet dien dambelu qu'ene main incomme parthis and le rivage, on so renalant geordiement i dans la maisan vitiminerallime woir celle quil aizes; dit Munchico Qui, répondit Corininace This plant mais sepret Orwalds had beehande conjour van fasir. -- Loc regards odne lieringe, de neu korrele eicken rect einstant, someniament de James, of umald resignit sire l'arcimessesses, 95 pe al unique de renego de descendo a ampiento de Legardon i da damento gui diturvalmenti-

Nori, bleie Git Golipue, du luis tendant la minute difficient à seu reconnel entemble qualoni Oswald; jihn spis sasdition ilay place sentraperty enovice biner aiene i sausilmases; cane simple prière die gous elserait atoute-puispantie; sac'est dbnestous east répondes distribles clest was pei alle refueriez à jestiais pour volte épouse de voits me rendiez indigne de Kette. Ile bient répondit Oswaldie puisques vous croyez san ce riruelment pine de volte volonté (sur dion -meurs ad'où: vient; "Céleinnie, ad'éu vient dones votre : tristesse : Hidas, «sepuitdisais que ces miomens que je passais avec vous à présent étaient les plus lieureux de ma vie :- et l'domine je toumais mes regards versele nick ptilir Ben remercier, i je ne sais par chelulalsardounce superstitioned mairolfante Sest raminee dans mon eccur? Juffille Pule je waltentplais set towweet de un anutige idet i laspeele dersoo bnaagelsetsit faitestêri Fii terjome ne ive byveckretel

## 196 CORINNE OU L'ITALIE.

avait une véritable physionomie, tantot paternelle, tantot irritée, et je vous le dis, Oswald, ce soir il condamnait notre amour.—Chère amie, répondit lord Nelvil, les seuls augures de la vie de l'homme, ce sont ses actions bonnes ou mauvaises; et n'ai-je, pas, ce soir même, immolé mes plus ardens désirs à un sentiment de vertu?—Eh bien, tant mieux, si vous n'êtes pas compris dans ce présage, reprit Corinne; en effet, il se peut que ce ciel orageux n'ait menacé que moi.—

to the second of the control of the second o

CHAPITRE IL 19 30 36

1934 13 11 18 21 18 19 Les arrivèrent à Naples, de jour, au inflieu de cette immense population qui est si animée et si oisive tout à la fois. Ils traversèrent d'abord la rue de Toléde, et virent les Lazzaroni couehés sur les pavés, ou retirés dans un panier d'osier, qui leur sert d'habitation jour et nuit. Cet état sauvage qui se voit là mêlé avec la civilisation, a quelque chose de très-original. Il en est parmi ces hommes qui ne savent pas même leur propre nom, et vont à confesse avouer des péchés anonymes, ne pouvant dire comment s'appelle celui qui les a commis. Il existe à Naples une grotte sous terre, où des milliers de Lazzaroni passent leur vie, en sortant seulement à midi pour voir le so-

leil, elidomant le reste du jour, pendifit que leurs leinmes flient. Duns les climats die le vétement et la nouvieure sont si facilles, di facilit un gouvernement wes-independant et fres-actif, pour donner à la nation une émulation suffisante. Car il est si aisé pour le peuple de subsister matériellement de Naples, equilibreut se passer du gesse elinaustrie nécessaire ailleurs pour gagner sa vie. La pareme et l'ignorance, combinées avec l'air volcamque qu'en respire dans ce sejour, doivent proafoire la férocité, quand les passions sout excitées; mais ce peuple n'est pas plus méchant qu'un autre. Il a de l'imagination i ce qui pourrait être le printipe "d'actions désintéressées, et avéc cette imagination, on le conduirait su bien, sinses institutions politiques et religiouses étaient bonnes.

On wait des Calabrois qui se mettent en marche pour aller cultiver les terres, avec un foucur de violon à leur têts, et densent de temps en ytenses pour se repeate de marchen. Hist a tous les ana. près da Maples, succiéte consacrée à la Mudong de la gratte dans laquelle les jeunes filles dansent au son du tumhousin at des castagnettes, et il n'est past rare qu'elles fassent mettre pour condition, dans leur contrat de maninga, que leur époux les conduirs tous les apa à cette fête. On voit à Naples, surrie Métre, un acteur agé de quates vingts ans, qui depuis soixente ans fait rim les Napolitains dans leur rôle comigne national, le Polichinelle. Se muriscritest on ce que sers l'immarialité de l'ame pour un homme qui rem plitainsi sa longue vie ? Le people de Naplebin's d'autre idet du houhen que le plaisir mais l'amour, du plaisir vaut emore meeux qu'un égaisme aride.

be of the sine of the less of the people of

la main après vous avoir fait un signe: car, ils sont splus paressenx pour les paroles que pour les gestes ; mais leur gout pour dargentoniest point methodique hi nédéchisalsale dépensent aussitôt qu'ils le recoigent. Si l'argent s'introduisait chez kes sauvages, les sauvages le demanderaient comme cela. Ce qui manquel leuplus à dette nation, enlegénéral; c'est le sentirment de 4s dignipé ollis font des actions généroles et biensmilantessimar bon cosur, plutti que par principes : car lent théorie, sin toute gange, ne vaute rien, et l'agrinimiquen cempapaipme pointe de forçe Mais lorsque des hommes ou des femines échappent à cette anarchie morale, leur recentrates estéplus regrasquables en elle-même et's plus: diguend adminition que apartout zilleus puisque inime dans des cieconstances pertévietues, I ne favorise la verimo. On la prenditalitien. tière dans sem ame. Les des nigles mochurs nou rechmandusemu ni ne pranissent. Celui qui est vertueux est d'autant plus héroique, qu'il n'en est pour cela ni plus considéré ni plus recherché.

"A quelques honorables exceptions près, les hautes classes ont assez de ressemblance avec les dernières: l'esprit des unes n'est guère plus cultivé que celui des autres, et l'usage du monde fait la seule différence à l'extérieur. Mais, au milieu de cette ignorance, il y a un fond d'esprit naturel et d'aptitude à tout, tel, qu'on ne peut prévoir ce que deviendrait une semblable nation, si toute la force du gouvernement était dirigée dans le sens des l'unières et de la morale. Comme il v a peu d'instruction à Naples, on y trouve, jusqu'à présent, plus d'originalité dans le caractère que dans l'esprin Mais les hommes remarquables de ce pays, tels que l'abbé Galiani, Carao cioli, etc., possedaient, dit-on au plus haut degré, la plaisanterie et la ré-

flexions rares prissances de la pensée. réanion sans laquelle la pédanterie du le frivolèté vous empêchent de commi tre la véntable valeur des choses! as Les peuple napolitain, à quelques egyptie n'est point du tout civilisé; maicil mest point valgaire à la manière dissipanties peoples. Sa grossièreté author frappe l'imagination. La rive afrimine qui borde la mer de l'autre côté se fait dels presque sentir, et il y a je the mis truei de numide dans les cris Mawages qu'on estend de toutes parts. - Ott visages byans, bes vêtemens for-The state and quest mercenn distoffe some bu violette, dont la couleur fonnée attire les regards; ces lambeatis Mindilleineils, que ce peuple artiste all be encore avec sit, thomself touch The Those de pittoresque à la pomalade, tandle warmilleum Pon sie jieut Voir eil elle que les mitteres de la civili-Milion. Wil Wertzin gold good la paraire at les décorations se tivave soussent, à

tiski sulpadar av panaga. who isto ist indefend choses: magrenquints stique poin modes. ....Los boutiques. sput @ empesion agrésislement avec des finits et des finits de Quelques ynggi ogt un, airedpilikkenguispestiers, ni à l'abandame ni à la délicité publique. mais acalement à la vivacité de l'imagimation, an vent réjoin les yenn avont tont. La douceur du chirist openbet dus emericany, en tout genrou de imperiller. dans la tries Les taillants fant desthabits, les itrajteurs deunt mans, eat les exampletitus de la maisan, psessagement Segondalistical desirations and all the second mentide mille manières. Les chants les dances, des jeux bruyens, accompament assez hien tout ce spectacle; et il pira point de pays où l'on sente plus elairement le différence de l'amussment au banheur ; enfin l'on sort de Linterieur de la mille poppuerriver sur terqueis d'où l'on voit et la mer etole Varinge et alon outlier lers tout se que et les décorations serrendesbaises apl

Oswald et Boringe africerett mat Naples pendaitt que l'éraption ilu Vé suve dufait encore. Ce m'était de vour quinne fumée noire qui pouvait de cons fondre avec les nuages ; mais le soit en s'avaricant sur le balcon de leur de meure, ils éprouvêtent une émotion wut-d-fait inattendue. Ce fleuve de fau descend vers la mer; et ses vagues de flammé, semblables aux vagues de l'ende, : expriment, : comme elles, : it succession sapide et continuelle d'un inifatigable mouvement. On diricht que la: nature, lorsqu'elle se transforme en des élémens divers, conserve nému moins 'toujours' quelques traces d'une pensée unique et première. Ce phénoi mène du Vésuve cause un véritable battement de cœur. On est si familiarisé d'ordinaire avec les objets extérieurs, qu'on aperçoit à peine leur existence; et l'on ne reçoit guerentemotion nouvelle, en ce 'genre, au milieu de nos prosaïques contrées; mais

tout & coup l'étonnement que doit causer /l'univers ser renouvelle à l'aspect d'une merveille inconque de la création: tout notre être: est nagité npar cette puissance der la nature, dont les combinaisons sociales: nous avaient distraits long-temps: nous: sentens que les plus grands mystères de :: de monde me i consistent pas hims dami Phonyme; et qu'une plorce : indépent dante de lui le menace ou le protège! selon des lois qu'il ne peut pénétrire Gawald iet Corinne see promitentifile monter sur le Vésuve; et me qu'il poud vait y avoir de périlleux dans coette ens treprise répandait un charmague despous sur) un projet qu'ils devaient de centen chiemble, and there is now an applied water of a complete compatible in ingrest ties d'original a parce les libres à l' tiones, anami appearant à poste lebe existence; of You me have employed motions nouvelle, लग एक तर तर का प्रतान 

CHAPITRE III. L'ALLE STATES DE LE CONTROL DE L'ALLE L'ALLE

AL y avait alors dans le port de Naples min vaiment de gaerre anglais, pârete service religieux se faisait tous les dimanches. Le capitaine et la société ans glaise qui étaient à Naples proposèrent à lord Nelvil d'y venir le lendemain all screpts same souger diabord s'il y com duirait Corinna, et comment il la poésenterait à ses computrietes. Il fut touts menté par cette inquistrade toute de weit. Comme il se premenait avec Gob rinne, le matin suivant, près du post; et qu'il était prêt à lai conseilleudens pas vetir sur le vaisseau, ils vivent arriver une chaloupe anglaise coorduite racesbash sale set a state and a second mont sur leur tête un bonnet de velbied neis, et le léopard en aigent : liredé : sui

ce bonnet: un jeune officier descendit, et saluant Corinne du nom de lady Nelvil, il lui proposa de monter dans la barque pour se rendre au grand vaisseau. A ce nom-de lady Nelvil, Corinne se troubla, rougit et baissa les yeux. Oswald parat hesiter un moment; puis tout à comp lui prenant da main, il lui dit en anglais, --- Venez, ma chère Et elle le suivit Le bruit des vagues et le silence des matelots qui, dans une discipline alle mirable, ne faisment pes un meuver ment, an discient per une parole inutile; et conduissient rapidement la barque sur cette mer qu'ils avaient tant de fois perponens, inspiraient la rêne. cico Disillours Comme mamit passining ame question à las de Navil sur ce qui vensit de se passes : Mile charchaite de since recording actions to the second andicartectnies: the inciscoline distant hissati albri doglarque biarque trable dessial

relle.10 Un moment elle imagina qu'il la conduisaitillau serviceordivin apour la prendre la pour épolise; et cette klée lui causa; dans ce moment, plus deffroi due de bonlieur !! il lui semblatt qu'elle quittait l'Italie, et retournait en Angleterre, où elle avait beaucoup souffert. La séverité des mœurs et des habitudes de ce pays revenait à sa pensée, "et l'amour même ne pouvait triom-Bher entièrement du trouble de ses souvenirs. Combien, cependant, dans dautres verronstances, elle s'étonnera den kess pensées, quelque passagéres quielles fussent l'combien elle les abjureta Promorra e o a ca "Coffnrie monta sur le vaisseau, dont Philidieur Walt entretenn avec les soins et la plus recherchée. On n'entendate que la voix du capitaine, qui 'se' prolongebit et 'se' répéthit "d'un birth to l'altre page de commandement er Fobelsiance. Discussibly diffication, ale sérieux;!!la :régularité;zeleveilence qu'en!

remarquait dans ce vaisseau, étaient Fimage, d'un prore social libre et 46 vère, en contraste avec cette ville de Naples, si vive, si passionnée, si tumultueuse. : Oswald était occupé de Goriume: et. de l'impression qu'elle recevait; mais il stait aussi quelquefois distrait d'elle par-le plaisir de se trouver dans sa patuje. Lt n'est-ce pes, en effet l'air natal pour un Anglais, qu'un vaissean au milien de la mer? Oswald se promenait vec les Anglais qui idaient à bord pour savoir des nouvelles de l'Angleterre, pour causer de son-pays et de la upolitique. Pendant et temps, Corinne était auprès des femmes angianes qui étaient venues de Naples pour guister au culte diving Miss épient contomées de dans deplans bears southing deploys, maintimides commune lappe, mands, et planting mot his se disait devent une nouvelle comunici sance. Come contrainte, consideran tendaient Christia sessiciation sellectorist

les youx, sers : la belle Naples, vers ses bords, fleusis, overs sa vie animée, et elle soupigait : Heurousement pour elle Ouwold near ten reperout pits po autocom traires en la voyant ausse au milieu des femmes anglaises, acs paupières paires, baissées comme leurs phupières blondésuietuse conformantientione à leurs manières, il éprouve un grand senti-Ment de joie. C'est en vain qu'un Anglais se plaft un methen sux mecun distrigition; miles come deviced doubless stix premières impressions de savrid. Si nous interrogez des Anglais noquest sur un vaiment à l'extrémité du mondri ettrone: wous leur demandies sourcits vont, : ili: wous répendronts ---- shin party --- (hame), it c'est en Angletoure ewith netoundent. Long. Prosix, Lines sentithemi, à quelque distance squ'il anient: de: leus patritus inqt: toujum decides presque anna alla mer comune Elemindescendit sentre describunt premiers ponts pour écouter le activine divia, et Corinné superçut bienfôt que son idée était sans nul fondement, et que lord Nelvil m'avait polit le projet solennel qu'elle lui avait d'abord sup posé. Alors elle se reproche de l'avoir craint, et sentit remaître en elle fembarras de sa situation; cur tout ce qui était la me doutait par qu'elle ne fût la femme de lord Nelvil, et elle mana pas en la force de dire un mot qui pot détraire ou confirmer mette dées Ou wald souffrait sussi ernellement (3001) ib avait, a travers mille sures qualitées beauconp de faiblesse et d'érrésolution dans le caractère. Ces défearts sont ins aperçus de celui qui les à, et premient:à ser yeux une mouvelle forme dans cheque circonstance: tantôt c'est le prodende, Aussensibilité our la délicatione qui élognent le mapient de prendre un partimet appolongenty unaskituátion indécise: presque jamais l'un ne sent que elest la canêmie senrectèries que indonné à miest p tit gove écouter le service de toutes les circonstances le mêne pare d'inconvénient.

Corinne, cependant, malgré les pensées pénibles qui l'occupaient, reçut une impression profonde par le spectacle dont elle fut témoin. Rien ne parle plus à l'ame en effet que le service divin sur un vaisseau; et la noble simplicité du culte des réformés semble par-Mculièrement adaptée aux sentimens que l'on éprouve alors. Un jeune homme remplissait les fonctions de chapelain; il prechait avec une voix ferme et douce, et sa figure avait la sévérité. d'une ame pure dans la jeunesse. Cette séverité porte avec elle une idée de force qui convient à la religion prêchée au milieu des périls de la guerre. A des momens marqués, le ministre anglican prononçait des prières dont toute l'assemblée répétait avec lui les dernières paroles. Ces voix confuses, et néanmoins Assez douces, venaient de distance en

distance ranimer l'intérêt et l'émotion. Les matelots, les officiers, le capitaine, se mettaient plusieurs fois à genoux, surtout à ces mots:-Seigneur, faitesnous miséricorde.—(Lord, have mercy upon us.) Le sabre du capitaine qu'on voyait traîner à côté de lui, pendant qu'il était à genoux, rappelait cette noble réunion de l'humilité devant Dieu et de l'intrépidité contre les hommes, qui rend la dévotion des guerriers si touchante; et pendant que tous ces braves gens priaient le Dieu des armées. on apercevait la mer à travers les sa bords, et quelquefois le bruit léger de ses vagues, alors tranquilles, semblait seulement dire:-Vos prières sont entendues.—Le chapelain finit le senvice par la prière qui est particulière aux marins anglais. Que Dieu, disentils, nous fasse la grâce de a fendre au dehors notre heureuse constituțion et de retrouver dans nos foyers, au retour, le bonheur domestique ! Que de

booux sontinueus continued dine ces - simples paroles Les studes présiables et quatinuelles qu'exige le marine; la vio austène d'un vaisseus, en font comme un aloitre militaire au milieu des flots. et la régularité des occupations les plus sicioussa n'y sut interrouppue que par les pétils et le moste Bouvent les ritatekos, vanalgné leure habitudes guerrières, siempriment avoc beaucoup de douceur; at montront une pitié singulière pour les fommer et les enfans quand il sen Mount à berd avec eux. On est d'autant plas tanahé de res sentimens, qu'oli sait and qual ming froid ils s'expusent Wides efficyables dangers de la guerre et 48 homors autmilieu despuelle la présence drillingame a quelque elicse de sarrico vie monotore, memeria sua sua du bont Coning of derd Nowil westonterest sur la barque qui lderait des confluits ila seriente attenville de Naples batte en anginitation commit putit assister phys condensatement de the difference lin falls

tune, the Commerces mettatridexpied sign in a continue of the second seco sentempatelogicies : Bir hord: Nelvilis'étnië dauté descriptionents di demotats été vigement blemé, peutsétre avec reluons et gependant, il ent été injuite envers Corinno, car elle lisimuit passicanement, analyse Kimpremions penible used lej feissignt les soutenirs d'un pays où des gintonstances cedellor l'avaient ren-Son imagination due malheureuse; était mobile, il y avait dans som cour ung grando puissance d'aimer : mais le talent, et le talent suctout dans alle femmes cause une disposition à l'esse agi, un besoin de distruction que lu passion la plus profeside de fait pas disperature entièrement. L'image d'une vie monotone, même au sein du best hans fait éprouvet de l'efficir à un esprittingui austresoin iden praviles Cust grand on a periode none dans des verilis guides pout a chayen toujours il hurive mais litrogination thoughts, which whe la sensibilité soit fidèle; il en est ainsi du moins jusqu'au moment où le male hour fait disparaître traitément fait disparaître traitément fait disparaître traitément plus qu'une seule pensée et ne fait plus auntir qu'une douleur.

. Osweld attribua la révenie de Corinne uniquement au trouble que lui causait encore l'embarras dans lequel elleravait dû se tsouver en s'entendant nommer lady Nelvil; et se reprochant vivement de me l'en avoir plu tirée, il graignit qu'elle ne le soupgonnât de lésèreté. Il commença danc, pour arrivar entin à l'explication tant désirée, par lui offrir de lui gonfler sa propre histoire.—Je paglerai le prémier, dit-il, gravotre questance suivra la mienne Qui; sens doute, il le faut, répondit Corinne en tremblant. Eh bien vous le yonlez? :quel v jous, a equelle i heure? Quand vous aurez parlé.....je dirai tout.-Dans quelle douloureuse, agitation vous êtés! reprit Oswal, Quoi

donc! éprouverez-vous toujours cette crainte de votre ami, cette défiance de son cœur?—Non, il le faut, continua Corinne; j'ai tout écrit: si vous le voulez, demain... - Demain, dit lord Nelvil, nous devons aller ensemble au Vésuve; je veux contempler avec vous cette étonnante merveille, apprendre de vous à l'admirer, et dans ce voyage même, si j'en ai la force, vous apprendre tout ce qui concerne mon propre sort. Il faut que ma confiance précède la vôtre, mon cœur y est résolu.—Eh bien, oui, reprit Corinne, vous me donnez donc encore demain: je vous remercie de ce jour. Ah! qui sait si vous serez toujours le même pour moi, quand je vous aurai ouvert mon cœur, qui le sait! et comment ne pas frémir de ce doute;-

## CHAPITRE IV.

Les ruines de Pompéia sont du même côté de la mer que le Vésuve, et c'est par ces ruines que Corinne et lord Nelvil commencerent leur voyage. Ils étaient silencieux l'un et l'autre; car le moment de la décision de leur sort approchait, et cette vague espérance dont ils avaient joui si long-temps, et qui s'accorde si bien avec l'indolence et la rêverie qu'inspire le climat d'Italie, devait enfin être remplacée par une destinée positive. Ils virent ensemble Pompéia, la ruine la plus curieuse de l'antiquité. A Rome, l'on ne trouve guère que les débris des monumens publics, et ces monumens ne retracent que l'histoire politique des siècles écoulés; mais à Pompéia c'est la vie privée des anciens qui s'offre à vous telle qu'elle était. Le volcan qui a couvert cette ville de cendres l'a préservée des outrages du temps. Jamais des édifices exposés à l'air ne se seraieut ainsi maintenus, et ce souvenir enfoui s'est retrouvé tout entier. Les peintures, les bronzes étaient encore dans leur beauté première, et tout ce qui peut servir aux usages domestiques est conservé d'une manière effrayante. Les amphores sont encore préparées pour le festin du jour suivant; la farine qui allait être pétrie est encore là: les restes d'une femme sont encore ornés des parures qu'elle portait dans le jour de fête que le volcan a troublé, et ses bras desséchés ne remplissent plus le bracelet de pierreries qui les entoure encore. On ne peut voir nulle part une image aussi frappante de l'interruption subite de la vie. Le sillon des roues est visiblement marqué sur les pavés dans les rues. et les pierres qui bordent les puits portent la trace des cordes qui les ont creusées peu à peu. On voit encore sur les murs d'un corps-de-garde les caractères mad formés, les figures grossiérement es quissées que les soldats traçaient pour passer le temps, tandis que ce temps avançait pour les engloutir.

- Quand on se place au milieu du carrefour des rues, d'où l'on voit de tous les côtés la ville qui subsiste encore presque en entier, il semble qu'on attende quelqu'un, que le maître, sgit -prêtian venir pet l'apparance même de mie qu'offre ce séjour fait sentir plus tristement son éternel silence. C'est avec des morceaux de lave pétrifiée que sont bâties la plupart de ces maisons qui ont été ensevelies par d'autres slaves. Arinsi, ruines sur ruines, et tombeaux sur tombeaux. Cette histoire du monde où les époques se comptent de edébris: en débris, sette vie humaine odonts la trace se suit àla lueur des volmansamia, l'ent consumée, remplit de

control une profonde mélancolie. Ou'il y an longutemps que l'homme existel qu'il y a long temps qu'il vit, qu'il souffie et qu'il périt! Où peut-on retrouver les sentimens et ses pensées? L'air qu'on respire dans ces ruines en est-il encore empreint, ou sont-elles pour jameis déposées dans le ciel où règne l'immorta-Wité. Quelques feuilles brûlées des manuscrits qui ont été trouvés à Herculsnum et à Pompéia, et que l'on essaye de dérouler à Portici, sont tout ce qui mous reste pour interpréter les malheueteuses victimes que le volcan, la foudre de la terre, a dévorées. Mais en passant près de ces cendres que l'art parvient à ranimer, on tremble de respirer, de peur qu'un souffle n'enlève cette poussière où de nobles idées sont peut-être encore empreintes.

Les édifices publics dans cette wille même de Pompéia, qui était une des moins grandes de l'Italie, sont enume assez beaux, Le luxe des anciens avait

presque toujours pour but un objet d'intérêt public. Leurs maisons particulières sont très-petites, et l'on n'y voit point la recherche de la magnificence : mais un goût vif pour les beaux-arts s'y fait remarquer. Presque tout l'inte rieur était orné de peintures les plus agréables et de pavés de mosaïque artistement travaillés. Il y a beaucoup de ces pavés sur lesquels on trouve écrit? ---salut (salve). - Ce mot est place sur le seuil de la porte. Ce n'était pas sûrement une simple politesse que ce salut, mais une invocation à l'hospitalité. Les chambres sont singulièrement étroites, peu éclairées, n'ayant jamais de fenêtres sur la rue, et donnant presque toutes sur un portique qui est dans l'intérieur de la maison, ainsi que la cour de marbre qu'il entoure. Au milieu de cette bour est une citerne simplement décorée. Il est évident, par ce genre d'habitation, que les anciens vivaient presque toujours en plein air, et

que c'était ainsi qu'ils recevaient leurs amis. Rien ne donne une idée plus donce et plus voluptueuse de l'existence, que ce climat qui unit intimement l'homme avec la nature. Il semble que le caractère des entretiens et de la société doit être différent avec de telles habitudes, que dans les pays où la rigueur du froid force à se renfermen dans les maisons. On comprend mieux les dialogues de Platon en voyant ces portiques sous lesquels les anciens se promenaient la moitié du jour. Ils étaient sans cesse animés par le spectacle d'un beau ciel: l'ordre social, tel qu'ils le concevaient, n'était point l'aride combinaison du calcul et de la force, mais un heureux ensemble d'institutions qui excitaient les facultés, développaient l'ame, et donnaient à l'homme pour but le perfectionne, ment de lui-même et de ses semblables.

L'antiquité inspire une curiosité insatisble. Les érudits qui s'occupent affi dille and the fillister a tromples. noms qu'ils appellent l'histolité sont surament depoursus de toute imagination. Mais penétrer dans le passé?? IIterroger le cœur humain à travers les siècles, saisir un fait par un mot, bet le caractère et les moeurs d'une nation par un fait, enfin remonter jusques aux tamps les plus reculés pour tacher de se figurer comment la terre, dans sa première jeunesse, apparaissait aux regards des hommes, et de quelle nia aPdb'adb's teols snearchest along the don'della Bic que la civilisation a tant complicate maintlement : c'est un effort continuel de l'imagination, qui devine et del courre) les plus beaux secrets que la réflexion et l'étude puissent nous révés lerar Sé genre d'intèret et d'occupation attimit zingulièrement Oswald, et if népétait: souvent à Corinne, que, s'il n'amait par eu dans son pays de nobles iltérétaminmervir, mil m'aurait itrouvé la vie supportable que dans les lieux et

les monumens de libistoire tienneur tieu de l'existence présente à l'éditiqu andres regretter den gloits quandoil n'est quits possible de l'obtenin ... C'est l'Mubli neul qui dégrade, l'amen, mais elle pentitront mer un asile dans le passé, quandi diagides circonstances privent les actions de leur but. el En sortant de Pompéia et nepussant à Portici, Corinne et lord Nelvil ferent bientôt entourés par les habitans, qui les engageaient à grands cris à vegir gpijhla mootagne, e'æst ainsi qu'ils apr pellentile. Vienve. Artil besoin afêtie nomme? Illiest pour les Napolitains la j, glaire et la patrie; beur pays est signale, par cette marveille. ed Gawald would gue Corinne fit potte survive espige de palamenia jusqu'à Mermi taggode Saint-Salvador, qui est il molt tié chamin de le mantagnement sir his veltagents sen reposental anantsel maneja Aterdeninoseralizus sivergiestrogheag month A chevalus côté diditappus saiv veiller ceux qui la portaient, et plus son cœur était rempli par les généreuses pensées qu'inspirent la nature et l'histoire, plus il adorait Corinne.

Au pied du Vésuve, la campagne est la plus fertile et la mieux cultivée que l'on puisse trouver dans le royaume de Naples, c'est-à-dire dans la contrée de l'Europe la plus favorisée du ciel. La vigne célèbre dont le vin est appelé Lacryma Christi se trouve dans cet endroit, et tout à côté des terres dévastées par la lave. On dirait que la nature a fait un dernier effort en ce lieu voisin du volcan, et s'est parée de ses plus beaux dons avant de périr. A mesure que l'on s'élève, on découvre, en se resourment, Naples et l'admirable pays qui l'environne. Les rayons du soleil font seintiller la mer comme des pierres précieuses, mais toute la splendeur de la création s'éteint par degrés jusques à la terre de cendre et de fumée qui umanee davance l'approche du volcan.

Les laves ferrugineuses des années précédentes tracent sur le sol leur large et noir sillon, et tout est aride autour d'elles. A une certaine hauteur les oiseaux ne volent plus, à telle autre les plantes deviennent très-rares, puis les insectes mêmes ne trouvent plus rien pour subsister dans cette nature consumée. Enfin tout ce qui a vie disparaît, vous entrez dans l'empire de la mort, et la cendre de cette terre pulvérisée roule seule sous vos pieds mal affermis.

Nè greggi nè armenti Guida bifolco mai guida pastore.

Jamais le berger ni le pasteur ne conduisent en ce lieu ni leurs brabis ni leurs troupeaux.

Un hermite habite là sur les confins de la vie et de la mort. Un arbre, le dernier adieu de la végétation, est des vant sa porte; et c'est à l'ombre de son pâle feuillage que les voyageurs part.

coutume d'attendre que la nuit vienne pour continuer leur couter far, pendant le jour, les feux du Vésuve ne s'aperçoivent que comme un nuage de fumée, et la lave si ardente de nuit n'est que sombre à la clarté du soleil. Cette métamorphose elle-même est un beau spectacle, qui renouvelle chaque soir l'étonnement que la continuité du même aspect pourrait affaiblir.' L'impression de ce lieu, sa solitude profonde, donnérent à lord Nelvil plus de force pour révéler ses secrets sentimens et désirant encourager la cons-Mance de Corinne, il consentit à lui pap-Fer, et lui dit avec une vive émotion: Vous voulez lire jusqu'au fond de l'anne de votre malheureux ami, hé bien, je evous avouerai tout: mes blessures stunt se rouvrir; je le seus; mais en présence de cette nature immuable tfautoil-dono avoir atant de peur e des confirmos mae de temps entraîne avec seatent august dant que J'en considirh

routurie dariendre que la nuit vicune pour ren max le gravel ar, pen-

saprement came, on having again

HISTOIRE DE LORD NELVIL.

niest que Cones.

DATE CHAPITRE PREMIERS OF !

L'An été élevé dans la maison patennelle avec une tendresse, avec une
honté que j'admire bien davantagendepuisque je connais les hommes. Jerodijamais rien aimé plus profondément
que mont père, et cependant distant
semble que si j'avais su, comme jerde
sais la phésent, combien son caractère
ettaite unique dans le necticle, mon siffection eut été plus vive emerre et plus
dévouée. Je me rappelle mille traits
de sa vie, qui me paraissaient tout simples, par ca que mono père des troussit
tels, este que m'entandéssent adoulairensement aujour d'hui que j'en connaisale.

valeur. Les reproches qu'on se fait envers une personne qui nous fut chère et qui n'est plus, donnent l'idée de ce que pourraient être les peines éternelles, si la miséricorde divine ne venait point au secours d'une telle douleur.

J'étais heureux et calme auprès de mon père, mais je souhaitais de voya+ ger avant de m'engager dans l'armée. Il y a, dans mon pays, la plus belle carrière civile pour les hommes éloquens; mais j'avais, j'ai même encore une si grande timidité, qu'il m'eût été très-pénible de parler en public, et je préférais l'état militaire. J'aimais mieux avoir affaire aux périls certains qu'aux dégoûts possibles. Mon amour-propre est, à tous les égards, plus susceptible qu'ambitieux, et j'ai toujours trouvé que les hommes s'offrent à l'imagination comme des fantômes quand ils vous blament, et comme des pygmées quandails vous louent." "I avais senvie

d'after en France, où venait d'éclater cette révolution qui, malgré la vieillesse du genre humain, prétendait à recommencer l'histoire du monde. Mon père avait conservé quelques préventions contre Paris, qu'il avait vu vers la fin du règne de Louis XV, et ne concevait guère comment des cotteries pouvaient se changer en nation, des prétensions en vertus, et des vanités en enthousiasme. Néanmoins il consentit au voyage que je désirais, parce qu'il craignait de rien exiger: il avait une sorte d'embarras de son autorité paternelle, quand le devoir ne lui commandait pas d'en faire usage. Il redoutait toujours que cette autorité n'altérât la vérité, la pureté d'affection qui tient à ce qu'il y a de plus libre et de plus involontaire dans notre nature, et il avait, avant tout, besoin d'être aimé. M m'accorda donc, au commencement · de 1791, lorsque j'avais vingt-un ans eccomplie, six meis de séjour en France,

et je partis pour connaître cette nation al voisine de noue, et toutefois si diffé, rente par ses institutions et les habin tudes qui en sont résultées.

Je croyais ne jamais aimer ce pays il j'avais contre lui les préjugés que nous inspirent la fierté et la gravité anglaises, Je craignais les moqueries contre tous les cultes de la pensée et du coeur me détestais cet art de rabattre tous les élans et de désenchanter tous les amours Le fonds de cette gaiété tant vantée me paraissait bien triste, puisowil frappait de mort mes sentimens les plus chers. Je ne connaissais pas alore, les Français vraiment distingués : et caux-là réunissent aux qualités les plus nables des manières pleines de charmes Ja fus étonné de la simplicité, de la liberté qui régnaient dans les sociétés de affaris. Las plus grands intérâts sy étaienticitraités saus frivolités comme sans-cpfdantgries il semblait sque cles idens jageplus mannfandes fussent seleverb nues le patrittoine de la conversation, et que la révolution du monde entier ne se fit que pour rendre la société de Paris plus aimable. Je réncontrais des hommes d'une instruction sérieuse, d'un talent supérieur, animés par le désir de plaire, plus encore que par le bésoin d'etre utiles; recherchant les suffrages d'un salon même après ceux d'une tribune, et vivant dans la société des femmes pour être applaudis plutôt que pour être aimés.

Tout, à Paris, était parfaitement bien combiné, par rapport au bonlieur exterieur. Il n'y avait aucune gêne dans les détails de la vie; de l'égoisme au fétid, mais jamais dans les formes; and mouvement, un intérêt qui prenait chacun de vos jours, sans vous en laist ser beaucoup de fruit, mais aussi sans que jamais vous en sentissiez le poids promptitude de conception qui permettait d'indiquer et dé conception qui permettait d'indiquer et dé conception qui permettait d'indiquer et dé conception qui permettait d'indiquer et de conception qui permette de c

leurs un long développement; un esprit d'imitation qui pourrait bien s'opposer à toute indépendance véritable, mais qui introduit dans la conversation cette sorte de bon accord et de complaisance qu'on ne trouve nulle autre part; enfin une manière facile de conduire la vie, de la diversisser, de la soustraire à la réflexion, sans en écarter le charme de l'esprit. A tous ces moyens de s'étourdir il faut ajouter les spectacles, les étrangers, les nouvelles, et vous aurez l'idée de la ville la plus sociale qui soit au monde. Je m'étonne presque de prononcer son nom dans cet hermitage, au milieu d'un désert, à l'autre extrême des impressions que fait naître la plus active population du monde; mais je devais vous peindre ce séjour et son effet sur moi.

Le croiriez-vous, Corinne, maintenant que vous m'ayez connu si sombre et si découragé, je me laissai séduire par ce tourbillon spirituel ! je fus bien

aise de n'avoir pas un moment d'ennui, eussé-je dû n'en avoir pas un de mé. ditation, et d'émousser en moi la faculté de souffrir, bien que celle d'aimer s'en ressentît. Si j'en puis juges par moi-même, il me semble qu'un homme d'un caractère sérieux et sensible peut être fatigué par l'intensité même et la profondeur de ses impresaions: il revient toujours à sa nature; mais ce qui l'en fait sortir, au moins pour quelque temps, lui fait du bien, C'est en m'élevant au dessus de moimême, Corinne, que vous dissipez ma mélancolie naturelle; c'est en me faisant valoir moins que je ne vaux réellement, qu'une femme, dont je vous parlerai bientôt, étourdissait ma tristesse inté-Cependant, quoique j'eusse pris le goût et l'habitude de la vie de Paris, elle ne m'aurait pas suffi longtemps, si je n'avais pas obtenu l'amitié diun homme, parfait modèle du caractère français dans son antique loyauté

et de l'esprit français dans sa culture nouvelle.

Je ne vous dirai pas, mon amie, le véritable nom des personnes dont j'ai à vous parler, et vous comprendres ce qui m'oblige à vous le cacher, en apprenant le reste de cette histoires Le comte Raimond était de la plus ils lustre famille de France: il svait dans l'ame toute la fierté chevaleresque de ses ancêtres, et sa raison adoptait les idées philosophiques, equand elles lai commandaient des sacrifices personnels? il ne s'était point activement mélé de la révolution; mais il aimait et qu'A y avait de vertueux dans chaque parti; le courage de la reconnaissance dans les uns, l'amour de la liberté dans les autres: tout ce qui était désintépessé lui plaisait... La cause de tous les opprimés lui paraissait juste, et cette générosité de caractère était encore relevée par le plus grande négligenne pour sa propre vie- Ce n'était pas qu'il fift pris cisément malacureux, mais qit y dvait un tel contraste entre son ame et livitati ciété telle qu'elle est en général, que la peine journalière qu'il en ressentant le détachait de lui-même. Le fus assez heureux pour intéresser le comte Rail monde: il souhaita de vaincre ma res serve naturelle, et pour en triompher, il mit dans notre liaison une co chetterie d'amitié vraiment nesque voil ne connaissait aucun obstatle oni paur rendre un grand service, nilpour faire un petit plaisir. Il vouluit? aller s'établir la moitié de l'année en Angleterre pour ne pas me quitter? j'avais beaucoup de peine à l'empêcher de partager avec moi tout ce qu'il possáflait.

il, mariée à un vieillard très-rièlle, et je suis parfaitement libre de faire et que je veux de ma fortune. D'ailleurs cette révolution tourners mal, et ju pourrais bien être tué; faites mol Molid

jour de ce que j'ai, en le regardant comme à vous.-Hélas! ce généreux Raimond prévoyait trop bien sa destinée. Quand on est capable de se connaître, on se trompe rarement sur son sort; et les pressentimens ne sont le plus souvent qu'un jugement sur soimême qu'on ne s'est pas encore tout-àfait avoué. Noble, sincère, imprudent même, le comte Raimond mettait en dehors toute son ame; c'était un plaisir nouveau pour moi qu'un tel caractère: chez nous les trésors de l'ame ne sont pas facilement exposés aux regards, et nous avons pris l'habitude de douter de tout ce qui se montre; mais cette bonté expansive, que je trouvais dans mon ami, me donnait des jouissances tout à la fois faciles et sures: et je n'avais pas un doute sur ses qualités, bien qu'elles se fissent toutes voir dès le premier instant. Je n'éprouvais aucune timidité dans mes rapports avec lui, et, ce qui valait mieux encore, il me mettait à l'aise avec moi-même. Tel était l'aimable Français pour qui j'ai senti cette amitié parfaite, cette fraternité de compagnon d'armes, dont on n'est capable que dans la jeunesse, avant qu'on ait connu le sentiment de la rivalité, avant que les carrières irrévocablement tracées sillonnent et partagent le champ de l'avenir.

Un jour le comte Raimond me dit: - Ma sœur est veuve, j'en suis charmé: je n'aimais pas son mariage; elle avait accepté la main du vieillard qui vient de mourir, dans un moment où nous n'avions de fortune ni l'un ni l'autre: car la mienne vient d'un héritage qui m'est arrivé nouvellement: mais, néanmoins, je m'étais opposé dans le temps à cette union autant que je l'avais pu; je n'aime pas qu'on fassè rien par calcul, et encore moins la plus solennelle action de la vie. Mais enfin elle s'est conduite à merveille avec l'époux qu'elle n'aimait pas; il n'y a rien à dire à tout cela, selon le monde:

maintenant qu'elle est libre, elle revient demeurer chez moj. Vous la verrez, ces une personne très simable à la longue : et vous autres Anglais vous aimez à faire des découvertes, Pour mpi, je trouve plus agréable de lire d'abond tout dans la physionomie; vos manières contenues cependants mon cher Oswald, ne m'ont, jamais fait de la peine; mais celles de ma sœur me gênent un peuist i flave ordinale Madame d'Arbigny, la greur du comte Raimond, arriva le lendemain matin, et le même soir jenlui fus présenté: elle avait des traits semblables à ceux de son frère, un son de yoix analogue, mais une manière d'accentuer toute différente, et beaucoup, plus de réserve et de finesse dans l'expression de ses regards; sa figure d'ailleurs était très-agréable, sa taille pleine de grâce, et il, y avait dans tous ses mouvemens une élégance parfaite; elle, ne

disait pas, un mot qui ne fût conve-

nable: elle ne manquait a aucun genre d'égards, sans que sa politeste fût en rien exagérée; elle fattait l'amour-propre avec besucoup d'adresse, et montrait qu'on lui plaisait, sans jamais se compromettre: car, duns tout ce qui tenzit à la sensibilité, de s'exprimait toujours comme si, dans ce genre, elle voulait dérober aux autres ce qui se passait dans son cœur. Cette manière avait avec celle des femmes de 'mon pays une ressemblance apparente "ctif ine séduisit; il me semblait bien "title "madame d'Arbigny trahissait trop sessivent ce qu'elle prétendait vouloir rescher, et que le hasard n'amenait pas tant d'occasions d'attendrissement in-"velontaire qu'il en naissait autour Telle: mais cette réflexion traversait légèrement mon esprit, et ce que j'éprouvais habituellement auprès de madame d'Arbigny m'était doux et nou-\*teau.

Je n'avais jamais été flatté par per-Tome 2.

some. Chez nous l'on ressent avec profondeur et l'amour et l'enthousiasme qu'il inspire; mais l'art de s'insinuer dans le cosur par l'amour-propre est. peu connu. D'ailleurs, je sertais des universités, et jusqu'alors personne, en: Angletine, n'avait fait attention à moi. Madame d'Arbigny relevait chaque mot que je disais; elle s'occupait de, moi avec une attention constante; je ne crois pas qu'elle connût bien l'ensemble de ce que je puis être; mais elle: me révélait à moi-même par mille ob. servations des détails dont la sagacité me, confondait; il me semblait quelquefois qu'il y avait un peu d'art dans. son langage, qu'elle parlait trop bien et d'une voix trop douce, que ses phrases étaient trop soigneusement rédigées; mais sa ressemblance avec son frère, le plus sincère de tous les hommes, éloignait de mon esprit ces doutes, et contribuait à m'inspirer de l'attrait pour elle.

Un jour je disais au comte Raimond l'esserve produisait sur moi cetté resseniblance, il m'en remercia; mais après un instant de réflexion il me dit: - Ma sœur et moi cependânt nous n'avons pas de rapport dans le caractère.—Il se tut après ces mots; mais en me les rappelant, amsi que beaucoup d'autres circonstances, j'ai été convaincu, dans la suite, qu'if ne désirait pas que j'épousasse sa sœur. Je ne puis douter qu'elle n'en eût l'intention des lors, quoique cette intention ne fitt pas aussi prononcée que duns la suite; nous passions notre vie ensemble, et les jours s'écoulaient avec effe, souvent agréablement, toujours sans peine. J'ai réfléchi depuis qu'elle était frabituellement de mon avis quand je commençais une phrase, elle la finissait, ou prévoyant d'avance belle que jallais dire, elle se hatait de sy conformer; et cependant; malgre cette douceur parfaite dans les formes, elle

exerçait un empire très-despositue un mes actions; elle avait une manière de me dire:—Sirement vous vois conditirez dinsi, sirement vous ne feres pas telle démarche, qui me dominait tout-à-fait; il me semblait que je perdrais toute son estime pour moi, si je trompais son attente, et j'attachais du prix à cette estime, témoignée souvent avec des expressions très-flatteuses.

Cependant, Corinne, croyez-moi, car je le pensais même avant de vous connaître: ce n'était point de l'amour que le sentiment que m'inspirait madame d'Arbigny; je ne lui avais point dit que je l'aimais; je ne savais point si une telle belle-fille conviendrait à monpère; il n'était point dans ses idées que j'épousasse une Française, et je ne voulais rien faire sans son aveu. Mon silence, je le crois, déplaisait à madame d'Arbigny: car elle avait quelquefois de l'humeur dont elle faisait toujours de la tristèsse, et qu'elle expliquait

après par des motifs touchans, bien que sa physionomie, dans les momens où elle ne s'observait pas, eût quelquefois beaucoup de sécheresse; mais l'attribuais ces instans d'inégalité à nos rapports ensemble, dont je n'étais pas content moi-même; car cela fait mal d'aimer un peu, et de ne pas aimer tout-à-fait.

Ni le comte Raimond ni moi nous ne nous parlions de sa sœur: c'était la première gêne qui eût existé entre nous; mais plusieurs fois madame d'Arbigny m'avait conjuré de ne pas m'entretenir d'elle avec son frère, et lorsque je m'étonnais de cette prière, elle me disait:—Je ne sais si vous êtes comme moi, mais je ne puis souf-frir qu'un tiers, même mon ami intime, se mêle de mes sentimens pour un autre. J'aime le secret dans toutes les affections.—Cette explication me plaisait assez, et j'obéissais à ses dé-

përë qui me rappelainen Ricesse. Les six mais fixes pour many sejour en Prance étaient écoujés, et les troubles de ce pays allant toujous en pacis santille ne pensait pas quill convent à 'tin'étranger d'y rester dayantage. Cette lettre me causa d'abord une vive peine. Te sentais, neanmoins, combien auto père avait raison; j'avais un grand désir de le revoit ; mais la vie que je quemais à Paris, dans la société du comte Baimond et de sa sœur, m'était tellament agréable, que je ne pouvais m'en arracher tuns un amer chagrin. J'allai · But de suite chez madame d'Arbigay, je lui montrali ma lettre, et, pendant qu'elle la lisait, j'étais si absorbé par ina peine, que je ne vis pas même 'quelle impression elle en recevait. Je -l'entendis seulement qui me dissit quelques mots pour m'engager à returder mien départ, à écrire à men pere que fétais malade; enfincie lou-Wovemavec savolouté. Je me souviens

: mite scaziuti la terma dant elle se servit; mallais répondre, at j'aurais dit se qui ediatoreraji e est mae man depart était -nésolnapour, le dendemain, lorsque de comta Raissond restrac et sathant se dout il s'agissait, déclara le plus nettement du monde que je devais, obéis à men père ost qu'il n'y avait, pes à liésiture : Je fus étompé de catte décision si -rapide suje m'attendois à être solligité, statemus, je adultis résister de mes spro-. spices regrets; mais je ne creyeis pas que afer and renditale triempha si-facile et, isplatir un moment, je méconnus le sanem dustine and since de la company de la com main, et ma dit .- Dans trois remois je sersi en Angleterre, pourquoi e donc sous : retiendrais-je en France? J'ai mes raisons pour a'en rien faire, ajournaril a densi-moin .- Mais a separ lientemuit et se hâta de dire guil strit nange, an affet, d'évitor len destant que pouraitacourir bui Anglais en Pages, mavinilieu de la révolution, Je aux hien

alle desentationes es la company de la compa ques le scempe Buimondrahimit sallusion; anaiseile net contraditemielineupeonfizza l'explication de susperson de partaismoil monicules past nécessaire de mien dire - davertages were the security of the sign super Sir je upouvais étue rutile de mon -pays, je resterais, continue tal penalis nous leweyez, il n'y a plum de France. Les idées et les sentimens qui de finfaient aimer n'existent plus. - Je regrétteraisencore de sol; mais je retreuveni ma: patries quand je: nespirerai le même airoque yous. - Combienage fusacèdu des teachantes expressions d'une ismitié mismise le combienten see moment Raimend l'emportait, sur san saur idans menaffestions! Ble le devinabien vite, storce soirilàoméme jettle vis sousoita minte dev weev minuveau... Il activa du mondernatile afit alesy bonneurs attenutez celle de se concile de la conse de la conse de part atesta pluogrande simplicités et donna gineralement, l'idébague c'était pour

solle l'émpenda i le plas potémaire. L'a--que et estende e dande de la compart de la ansiène qu'elle mettrit un tel princiède considération, que jamais elle méghisenit avoir de personnés les sentimons -qu'elle me-témoignait; mais-getts dis scien était strop, et jétais tellement blasé de son indifférence, que je résolumille partir avant la société, et de -nd obas pester senie un moment avic elle vit que je m'approchtis de :son fight pour dui demander de me ditte non strave mitem miamebrelsielesselses uléparte algracelle vint à mois et me dit essez haut pour que l'on pût l'entendre, qu'elle-avait une lettre à me rentettre spohr miss de sessamiss en Aingleterra, et eller ajouta très vite et très bassus-Montale regulter que mon frère protes the parter qu'à dai, netrodes voulezonne Utental special contraction in the same of disco-shere ligrantee delle sieff part ratambois au milieu de margerele. silvofas stremblé de ces marolès, et signification de control et si

comme elle de décimit, horaque le comme Raimond me puit par le bras et m'emmena dans sa chambra.

Quand tout le monde fut parti, nous entendimes sonner à coups redoublés dans l'appartement de madame d'Arbigny; le comte Raimond n'y faisait pas attention: je le forçai cependant à s'en inquiéter, et nous envoyames de mander ce que c'était; en nous répondit que madame d'Arbigny venait de se trouver mal. Je fus vivement ému: je voulais la revoir, retourner chez elle encore une fois, le conste Raimond m'en empêcha obstinément.--- Evitons ces émotions, dit-il, les fammies se consolent toujours mieux quand elles sont seules. Je ne pouvais comprendre cette dureté stour sa sœur, sl fort en contraste avec la constante bonté de mon ami, et je me séparai de lni le lendemain avec une sorie d'embarrás qui rendit nes adieux meins tendres. Ah! si j'avais deviné le senpéchait de consentir à ce que sa sœur me captivât, quand il me la croyait pas faite pour me rendre heureux; si j'avais prévu sur-tout quels événemens allaient nous séparer pour toujours! mas adieux auraient satisfait et son ame ét la mienne.

re volume to the second to the

de cette ame céleste et se trouvaldans l'amitié qui m'uniscent à lui ces sympathies du saurrénament au sur régieux disauent à tout notre être; ju régieux disauent à tout notre être; ju revevais de lettre que voir plemes

Oswald cessa de parler pendant quelques instans; Corinne écoutait son récit avec une telle avidité qu'elle se tut aussi, dans la crainte de retarder le moment où il reprendrait la parole.

Je serais heureux, continua-t-il, si mes rapports avec madame d'Arbigny avaient fini alors, si j'étais resté près de mon père, et si je n'avais pas remis le pied sur la terre de France! mais la fatalité, c'est-à-dire peut-être la fair blesse de mon caractère, a pour jamais empouvonne ma vie; oui pour jamais, enère amie, ouemps auprès de vous.

pour l'autre d'une année en Ecosse : pour l'autre d'anint abique dout à plus : a avéc ludh idète, et notre tendusse l'un. le mande de la constant de la cons de cette eme céleste, et je trouvais dans l'amitié qui m'unissait à lui ces sympathies du sang plant ies liens mystérieux tiennent à tout notre être; je recevais des lettres de Raimond pleines d'affection, il me racontait les difficultés qu'il trouvait à dénaturer sa fortune pour venir me joindre; perséverance dans ce projet était la même. Je l'aimais toujours; mais quel ami pouvais je comparer à mon père! Le respect qu'il m'inspirait ne génait pas and configure. J'avais foi aux paroles de mon pere comme à un oracle, et les incertifudes qui sont malheureu ment dans mon caractere cessaiont to jours des qu'il avait parlé. Le ciet a farmes, dit un corivain anglais, l'amour de ce qui est ven rable. père n'a pas su, A his pui savoir a quel point je l'ainmis, et int fatile condinte a du len anne douter: Cependant il a enshitie de meiste in it die meine de la comoq rant de la douleur que sité l'éliste

perten Ah! Corinne; province dans de striste récit, sentenez mon courage, j'en ai basciat « Cher anny deputation Corinne, trouvez quelque deuesar à montrer votre une si moble et si sensible devant la personne du monde qui vous admire et vous chérit le plus;

Il m'envoya pour ses affaires à Lundres, reprit lord Nelvil, et je le quittai lorsque je ne devais plus le revoir, sans km'aucun frémissement m'avertit de mon mallieur. The fut plus aimable ene jamuis dans nos dernipramentretiens; on dirait que l'ame des justès. denne comme les fleurs, plus de parfluors' were: le' achy. .: Il' imlembrassa : les .. larmes aust young il me disait souvent qu'à sen âge tout éthit solemel; mais mei je erevais à sa vie comme à la milenne; nos ames s'enténdaient a blen, il était si jeune pour aimer, que. se ne songeals pas à sa viellesse. La. doullance comme la grainté sontificaphicables thins les the chouse vives. Illon

meter sh'accompicanis coeste : fois jusqu'au squilude la quertes dé sous château, de ce shâteau que j'ai revu depuis désert et siévació comme mon triste ecur. Masy stait per huis jours que j'étais à Londres, quandi je neque de madame d'Arbigny la fetale lettre dont j'ai retenui chaque met. "Hier, din sout, Gydinaitselle, man frère a été massacré Maux Tuilenes en défendant son rol. th Jermin prescrite, comme sa seur, et Hijohligéonde ma enchar paur échapper Mak men penadeuteurs. Le comte Rai-Simondi: smit | pris: touts me fortune " avec la sienne, pour la faire masser. Hen Angletarrel: Lavenevous déjà re-Manadambitvez-vous dequi il l'a confét Madour vons la reincture?. Je n'ai qu'un ff mot do luis derit do château même, A smanament soù il set quien se dispations to an in the state of least the state of # studement de mindenseer à vous pour Sinterest appointment Singrams, pourviez menir " per pione the property were not com-

santendezo pelatratta alar appenentales Acia sughie voyagent librarents encoresen al Petace; set impi jerine puin obtenium of passerporty to meante montgenering el refido puspertan Sista malhaurense manure descrimend vous sintéresse Bu Biséz uppwer venán la scherolter, vous enteniezna Paris, t chemuM. cele Militie sorgessi thou parents le lieu de sup lu retraite. Politis: si ivens aves largénél att seinemaceae randomentation de l'acceptation de l'acce rineifie lesport smalasic aux casqualisquare trong strangitalposeption of varagrafies. 46 éclatérod aprajouseàs l'autro fautre pos Kidenin payer to an access to a connect, 3 in Replésantué vious Beffet comite restte fettre produisit sur moi. Meninamismasisière, risa sceur un désempsis, et leur forture, distinctly, entre mes maine, With title of not believe past reque h tiscindie notretter Ajouteus bresschift densttittesille danger de indame dikt Bigliy's etc Pidée iqualle parait que je potrone in service canalisate hechercher.

Hickenine parati pils spanishe distintes; et jeopartis à distintatit, un savoyant qui settrice dictarent pares qui lui pontait la lattre que que siennis de renevoir, et la propresse qu'airant qui par journe; je servir vevenul. Par un litaiard, veniment evait, rilliumine que jiennoyai tomba milide en route, et la seconde listre que jécnivis à mon père de Danvis lainsimmon départ sans en connaîté les motifies lety quand d'amplication lai jaitem de situate de l'avaite pris sur ce veyage pare inquistrale que in contact point de president de la president de la motifie de l'avaite pris sur ce veyage pare inquistrale que in con dissipa point de la magnification de la president de la motifie de le president de la president de la motifie de la la motifie de le president de la motifie de la motifie

J'arrivai à Paris en trois jours j' j'y appois come madame d'Arbigny, sépait seinée dans une milles de province à suitante lieure, et je continuai ma soute pommalles d'y dejoindre, millous époppesante libra et d'autres une profinse émotions controus reretantes elle étals annotantement, se parces qu'il j' grande qu'auparament, se parces qu'auparament, se parces qu'il j' grande qu'auparament, se parces qu'il j' grande qu'auparament, se parces qu'il j' grande qu'auparament, se parces qu'auparament, se parces qu'auparament, se parces qu'auparament, se parces qu'auparament qu



de continuité. Nous plans ness endenble top noble frère et les détaitres pablies; Je m'informat avec anxiété de le Sottutie: de ne dit qu'elle nen avait suctate nouvelle, mais, peu de jours uprès j'appris que le banquier auquel de comte Raimond l'avait confiée, de lui avait reaches; let ee qui est sistellier, je l'appiris pas sun mégociant de la ville wa mous étions, qui me de dit par dewird; et m'assura que madame WAL bigny n'avait jamais dûren être With-'blement inquiète. Je n'y compris fien, et j'allai chez midame: d'Arbiguy pour lui demander ce que cela significatio Je trouvai chéz elle un de ses parella M. de Multigues, qui me dit, avec une promptitude et un sang-froid reitstquables, qu'il arrivait à l'instant manie de Paris pour apporter a medame d'Aibigny la nouvelle du retour du binquier qu'elle veroyait pilitie pour d'Abgleterre, et dont elle n'avait pas cittendu pader depois un encir. i Madame

distribution and the second distribution of the je brierusii sanais san ma i rappelant spielle a constanting to the despréshenten plath no pasti me montrer le présendul billet de son frère dont elle me parlait dans as lettronj'ai compris demuitqu'alla d'était sourie, d'une ruse, pour and the tenter of the continuities. i man thomas est-il mein qu'ella stait miche, ratique dans son désir de m'éen distora anales dialem escentile restruct denescational le grand tetti de madange Achtique était de faire une entreprise idarcentimenti de mottre de ladreme de objidistit d'aitser, et de dissimuler sams pesses quand il ent mieux stelly montrer tout simplement oc.qu'elle éprouvait. Car elle m'eimait alors austant qu'on peut aimer quand on cousbine ce qu'on fait, presque ce qua l'en paged et que l'on conduit des relations da journ comine des intrigues politipletene et dont ells n'un i passup cas La tristosse de medame d'Arbigny

ajoutait, encure 'à 'enchipropes, exisrieurs, et lin donnait ane, expression touchante qui me plaisait extremement. Je lui avais formellement deglare que je ne me marierais point sans le cost, sentement de mon père; mas je mp pouvais m'emplécher de lui exprimer les transports que sa figure sédujante excitait en mois et comme il entrait dans ses projets de me ouptiver à tent prix, je orus entrevoir quelle sistuit pas invariablement résolue, à repousser mes désirs; et maintenant que je me retrace ce qui s'est passé entre nous, il me semble qu'elle hésitait pur des motifs étrangers à l'amour, et que ses compats apparens étaient des délibérations secrètes. Je me trouvais seul avec elle tout le jour, et, malgré la résolutions que la délicateur m'inspiruit, je ne pus résister à mon entrainsment, et madame d'Arbigny m'imposa tous les devoirs en m'accordant tous les droits. Elle me montra plus de deu-

leux et : 16 quantis que peut être elle rien aveit refreshent, et me lis fortemeter a son sort par son rependir nieme. Je voulais la mener en Angleterre avec nhơi, là faire conmaître à mon père, et le conjurer de consentir à mon union avec elle; mais elle se refusait à quitter R. France sans que je fusse son époux. Petit etre avait elle raison en cela; mais sectiont bien de tout temps que te ne pouvais me résoudre à l'épouser, 320 Tiveu de mon père, elle avait tort duns les inoyens qu'elle prenait et pour ne pus partir, et pour me retenir malgne les devoirs qui me rappelaient en Angleterre.

Quand la guerre sut déclarée entre les deux pays, mon désir de quitter la France devint plus vis, et les obstacles que madame d'Arbigny y opposant se multiplièrent. Tantôt elle ne pouvait obtenir un passe-port; tantôt, si je voulais partir seul, elle massurait qu'elle serait compromise en restant

en France après mon mépait, 'parce qu'on la soupéonnerat d'etre en coffrespondifice avec moi. Cetté femme su douce, si mesurée, se livrait par moment à des accès de désespoir qui bouleversaient entièrement mon ame. Effe employant les attraits de sa figure et les grâces de son esprit pour me pluire, et sa douleur pour m'intimider.

Peut-être les semmes ont-elles tort de commander au nom des larmes, et d'asservir ainsi la sorce à leur stibleuse. Mais quand elles ne craignent pas d'employer ce moyen, il réusait preis que toujours, au moins pour un temps! Sans doute le sentiment s'affaitait par l'empire même que l'on ususpe sur lui; et la puissance des pleurs trop souvent exercée resroidit l'imagination. Mais il y avait en France dans ce temps mille occasions de ranimer l'intérêt et la pirtié. La santé de madame d'Arbigny paraissait aussi tous les jours plus suible; et c'est encore un terrible moyen de

domination pour les femules que la maladie. Celles qui n'ent, pas comme vous, Corinne, une juste confiance dans leur esprit et dans leur ame, ou celles qui ne sont pas, comme mos Anglaises, si fières et si timides que la feinte leur est impossible, ont récours à l'art pour inspirer l'attendrissement; et le mieux que l'on puisse attendre d'alles alors, c'est que leur dissimulation ait pour ceuse un sentiment vrai.

Un tiers se mélait à mon inseu de mes relations evec madame d'Arbigny; c'était M. de Maltigues: elle lui plaisait; il ne demandait pas mieux que de l'épouser. Mais une immoralité réféculie le rendait indifférent à tout; il aimait l'intrigue comme un jeu, même quand le but ne l'intéressait pas; et secondait madame d'Arbigny dans le désir qu'elle avait de s'unir à moi, quitte à déjouer ce projet si l'occasion de servir le sien se présentait un singulier.

'éloignement : L'épeine âgé de grence uns, es manières et son extéribur étaient d'une sécheresse remarquible. [ En Angleterre, où l'on nous accuse d'stre froids, je n'ai rien vu de compassible au sérieux de son maintien quand il entrait dans une chambre. Je ne l'aurais jamais pris pour un Français Vil n'avait pas eu le goût de la plaisanterie, et un besoin de parler très-bizarre dans un homme qui paraissait blasé sur tout, et qui méttait cette disposition en système. Il prétendait qu'il était mé très-sensible, très-enthousiaste, mais que la connaissance des hommes dans la révolution de France l'avait dé-"trompé de tout cela. Il avait apereu, "disait-il, qu'il n'y avait de bon dins ce monde que la fortune ou le pouvoir, ou tous les deux, et que les amitiés, en général, devaient être considérées "commer des moyens qu'il saut prendre Dour quitten selon les circonstances. ... Il " Ctait assez habile dans la pratique de

faute, cichicide la dire, mais bien qu'il me tel passenne de Bringia d'autrefaute le la dire. Frinçais d'autrefaute le plaire, il lui restait le
licroin de faire effet par la conversation, et cele le rendait très, imprydent.

Bien différent en cele de madame
d'Anbgry, qui voulait atteindre son
shut, muis qui ne se trahissait point
materine M de Maltigues, en cherchant
builles par l'immoralité même. Entre
ressondent personnes, ce qui était bimente, s'est que la femme sensible cament bien son secret, et que l'homme
enfinid ne savait pas se taire.

Tel qu'il était, ce M. de Maltigues, nil evait un ascendant singulier sur mandame d'Arbigny, il la devinait, ou bien rella lui ropfiait tout; cette femme habituellement dissimulée avoit peut être besoin de faire de temps en temps une imprendance comme pour sespirer; an imprendance comme pour sespirer; an imprendance comme pour sespirer; an impressent il certain que, quand M, de Maltigues la regardait durament, elle

Tome 2.

se troublait toujours; s'il avait l'air mécontent, elle se levait pour le prendre à part; s'il sortait avec humeur. elle s'enfermait presqu'à l'instant pour lui écrire. Je m'expliquais cette puissance de M. de Maltigues sur madame d'Arbigny, parce qu'il la connaissait dès son enfance, et dirigeait ses affaires depuis qu'elle n'avait pas de plus proche parent que lui; mais le principal motif des ménagemens de madame d'Arbigny pour M. de Maltigues, c'était le projet qu'elle avait formé, et que j'appris trop tard, de l'épouser si je la quittais, car elle ne voulait à aucun prix passer pour une femme abandonnée. Une telle résolution devrait faire croire qu'elle ne m'aimait pas, et cependant elle n'avait pour me préférer aucune raison que le sentiment. Mais elle avait mêlé toute sa vie le calcul à l'entraînement, et les prétentions factices de la société aux affections naturelles. Elle pleurait parce qu'elle étaitémue; mais elle pleurait aussi parce qué c'est ainsi qu'on attendrit. Elle était heureuse d'être aimée, parce qu'élle aimait, mais aussi parce que cela fait honneur dans le monde: elle avait de bons sentimens quand elle était touté seule, mais elle n'en jouissait pas si elle ne pouvait les faire tourner au profit de son amour-propre ou de ses désirs. C'était une personne formée par et pour la bonne compagnie, et qui avilit cet art de travailler le vrai qui se rencontre si souvent dans les pays où le désir de produire de l'effet par ses sentimens est plus vif que ces sentimens mêmes.

Je n'avais pas, depuis long-temps, de nouvelles de mon père, parce que la guerre avait interrompu sa correspondance avec moi. Une lettre enfin m'arriva par une occasion; il m'adjurait de partir au nom de mon devoir et de sa tendresse; il me déclarait en même temps, de la manière la plus

formelle, que si j'épousais madame d'Arbigny, je lui causerais une douleur mortelle, et me demandait au moins de reyenir libre en Angleterre, et de ne me décider qu'après l'avoir entendu. Je lui répondis à l'instant, en lui donnant ma parole d'honneur que je ne me marierais pas sans son consentement, et l'assurant que dans peu je le rejoindrais. Madame d'Arbigny employa d'abord la prière, puis le désespoir pour me retenir, et voyant enfin qu'elle ne réussissait pas, je crois qu'elle eut reçours à la ruse; mais comment alors aurais-je pu le soupçonner!

Un matin elle arriva chez moi, pâle, échevelée, et se jeta dans mes bras en me suppliant de la protéger: elle paraissait mourir de frayeur. A peine pus-je comprendre, à travers son émotion, que l'ordre etait venu de l'arrêter, comme sœur du comte Raimond, et qu'il fallait que je lui trouvasse un asile pour la dérober à caux qui la poursui-

valent. A cette époque même des femmes avaient péri, et toutes les terreurs paraissaient naturelles. Je la menai chez un négociant qui m'était dévoué; je l'y cachai, je crus la sauver, et M. de Maltigues et moi nous avions seuls le secret de sa retraite. Comment dans cette situation ne pas s'intéresser vivement au sort d'une femme! Comment se séparer d'une personne proscrite! Quel est le jour, quel est le moment où il se peut qu'on lui dise:-Vous avez compté sur mon appui et je vous le retire.-Cependant le souvenir de mon père me poursuivait continuellement, et dans plusieurs occasions j'essayai d'obtenir de madame d'Arbigny la permission de partir seul; mais elle me menaça de se livrer à ses assassins si je la quittais, et sortit deux fois en plein jour, dans un trouble affreux qui me pénétra de douleur et de crainte. Je la suivis dans la rue, en la confurant en vain de revenir. Heureurencontrâmes, chaque fois M., de Maltigues, et il la ramena, en lui faisant acotir. l'imprudence de, sa gonduite. Alors je me résignai à reater, et jécrivis à mon père en motivant, autant que je le pus, ma conduite; mais je rougissais d'être en France, au milieu des événement affreux qui s'y passaient, et lorsque mon pays étoit en guerre avec les Français.

M. de Maltiguea se moquait souvent de mes scrupules; mais, tout spirituel qu'il était, il ne prévoyait pas, ou ne se donnait pas la peine d'observer l'effet de ses plaisanteries; car elles réveillaient en moi tous les sentimens qu'il voulait éteindre. Madame d'Arbigny remanquait bien l'impression que je recevais, mais elle n'avait point d'empire sur Mada Maltigues, qui se décidait souvent par le caprice, au défaut de l'intérêt. Elle recourait pour m'attendrir à sa douleur véritable, à sa douleur

enagérée; elle se servait de la foiblesse de saisanté autant pour plaire que pour soucher, car elle n'était jamais plus autavante que quand elle s'évanouis-sait à mes pieds. Elle savait embellir sa beauté comme tout le reste de ses agrémens, et ses charmes extérieurs eux-mêmes étaient habilement combinés avec ses émotions pour me captiver.

Je vivais sinsi toujours trouble, toujeurs incertain, tremblant quand je
recevuis une lettre de mon père, plus
matheureux encore quand je n'en vecevais pas, retenu par l'attrait que je
ressentais pour madame d'Arbigny et
surtout par la peur de son déscrpoir;
car, par un mélange singulier, c'était
la personne la plus douce dans l'habitude de la vie, la plus égale, soutvent même la plus enjouée, et néanmoins la plus violente dans une
scène. Elle voulait enchaîner par le
bonheur et par la crainte, et trans-

formait nainsi tomoursy some materel en phoyen. Un sjour, sic'était, au meis eté septembre 1793, il y avuit plus d'un un déjà que j'étais en Brance, je reçus une lettre de mon père; conque en peu de mota: mais ces mots étaient si sombres et si douloureux, qu'il faut, Corinne, m'émargner de vous les dire, ils me feraient trop de mal. Mon père était déjà malade, mais il ne me le dit pas, sa délicatesse et sa fierté l'en empêchèrent. Cependant toute sa lettre exprimait, tant de douleur, et sur mon absence et sur la possibilité de mon mariage avec madame d'Arbigny, que je ne conçois pas encore comment, en la lisant, je n'ai pas prévu le malheur dont j'étais menacés Je fus assez ému néanmoins pour ne plus hésiter, et j'allai chez madame d'Arbigay, parfaitement décidé à prendres congés delles Elle aperçut bien vheupe mon parti était pris, et, se re-: cueillant; en elle-même, tout à coup ' elle se leva et me dit : Avant de par

tin il-funt, que vous suchiez un secret que jenrongissais de rous avouer. Asi yous un'abandonnez, ce me sere pus moi scule que vons fenez mourir, cet le fruit de ma houte et de mon compatile amour périra dans mon sein avec moi: Rien ne peut exprimer l'émotion que j'éprouvai; ce devoir sacré, ce devoin, nouveau s'empara de toute mon ame, et je fus soumis à madame d'Arbigay comme, l'esclave le plus désoué. ple, l'aurais épousée, comme elle de voulgit, gil 1000 se fût per remeentet dans ce moment les plus grands abses tacles à ce qu'un Anglais pût se mas: rier en France, en déclarant, comme il le fallait, son nom à l'officier civil-1 J'ajournai donc notre union jusqu'eun moment, où nous pourrions, eller enen semble en Angleterre, et je résolusi deb ne pas quitter madame d'Arbigny justi qu'alors : elle se calma d'abord quand elle fut tranquillisée sur le dangeration chain de mon départs main elle recomils

mença bientôt après, à sa plaipare et à se montrer teur à tour blessée et malheureuse, de ce que je ne surmontais pas toutes les difficultés pour l'épouser. Faurais fini par céder à sa. volonté; rétais tombé dans la mélancholie le plus profonde; je passais des jours entiers , chez moi, sans pouvoir en sortir, j'étais en proie à une idée que je ne m'avouzis jamais et qui me persécutait torjours. J'avais un pressentiment de la maladie de mon père, et je ne voulais pas croire à mon pressentiment, que je prenais pour une faiblesse. Par une bizarrerie, résultat de l'effroi que me causait la douleur de madame d'Arbieny, je combattais man devoir comme - une passion, et ce quion aurait pu croire mae passion; me tourmentait comme un . devoin. Madame d'Arbigay m'écrivait sans cense pour miengager à venix chaz cole; j'y vanais, exequand je la voyais, ne lui parlainams, de : ma étati parce a quac je misimais, pas in rampeles, os qui

lui donnait des droits sur moi; il me semble à présent qu'elle aussi m'en parlait moins qu'elle n'auraid dû le faire; mais je souffrais trop alors pour rien remarquer.

Enfin, une fois que j'étais resté trois jours chez moi, dévoré de remords; écrivant vingt lettres à mon père et les déchirant' toutes, M. de Maltigues, qui ne venzit guère me voir; parce que nous ne nous convenions pas; arriva; député par madame d'Arbigny pour' m'artacher à ma solitude: mais s'intéressant assez peu, comme vous allez en juger, au succès de son ambassade Il apercut en entrant, avant que j'eusse eu le temps de le cacher, que j'avais le visage couvert de larmes.-A quoi bon cette douleur, mon cher, me dit-il? quittez ma cousine, ou bien épousez-la: ces deux partis sont également bons, puisqu'ils en finissent: Ilv a des situations dans la vie; bui répondis-je, où même en se sacrifiant on

negsaite pas encore comment remplier tous uses devoired C'est vouil mesofant: pas se sabrifies, raprit, Made Maltigues; je ne connais, quant à moireancune nire constance que cela soit nécessaires avec : de l'adresse on se tire de tout; l'hisbileté est la reine du monde. Ce n'est pas l'habileté que j'envie, lui dis-je; mais je voudrais au moins, je vous le répète, en me résignant à n'être pas: heureux, ne pas affliger ce que j'aime. -Croyez-moi, dit M. de Maltignes, ng mêlez pas à cette couvre difficile qu'an appelle vivre le sentiment qui la complique encore plus: c'est une maladie de l'ame, j'en suis atteint quelquefois tout comme, un autre; mais quand elle m'arriye, je me dis que cela passera, et je me tiens toujours parole - Mais, lui répondis je, en cherchant à rester comme lui dans les idées générales, car. je ne pouvais ni ne voulais lui témoiguer aucune sonfance a quand on pourrait gearter; le sontiment, il resterait

toniours: l'honneur est la vertus qui s'opposent sopvent à nos désirs en tout genre .- L'homeur, repritude de Male. tiques: entendez-vous, pareilhonneur; se bettre quand on est insulté? alcet égard il n'y a pas de doute ; mais sous tous les autres rapports, quel intérêt aurait-on à se laisser entraver par mille délicatesses vaines? — Quel rêt! interrompis-je; il me semble que ce n'est pas là le mot dont il s'agit. A parler sérieusement, contimua M. de Maltigues, il en est peu qui aient un sens aussi clair : je sais bien qu'autrefois l'on disait: Un honorable malheur, un glorieux revers. Mais aujourd'hui que tout le monde est per21 sécuté, les coquins, comme ce qu'on est convenu d'appeller les honnêtes gens, il n'y a de différence dans ce monde qu'entre les oiseaux pris au filet et ceux qui y ont échappé. Je crois à une autre différence, lui répondisje, la prospérité méprisée et les revers?

honorés par l'estime des hommes de bien. - Trouvez-les-moi donc, reprit M. de Maltigues, ces hommes de bien qui vous consolent de vos peines par leur courageuse estime; il me semble, au contraire, que la plupart des personnes soi-disant vertueuses, si vous êtes heureux, vous excusent, si vous êtes puissant, vous aiment. C'est trêsbeau sans doute à vous de ne pas savoir contrarier un père, qui devrait à présent ne plus se mêler de vos affaires; mais il ne faudrait pas pour cela perdre votre vie ici de toutes les façons; quant à moi, quoi qu'il m'arrive, je veux à tout prix épargner à mes amis le chagrin de me voir souffrir, et à moi le spectacle du visage alongé de la consolation. — Je croyais, interrompis-je vivement, que le but' de la vie d'un Honnète homme n'était pas le bonheur, qui ne sert qu'à lui, mais la vertu qui sert aux autres.-La vertu, la vertu... dit M. de Maltigues, en hésitant un

pen, pais sei décidant d'la fin, c'est un langage pour le vulgaire, que les sugures ne peavont se parler entre eux sans rire... Il y a de bonnes ames que de certains mots, de certains sons harmonieux remuent encorei c'est pour elles que l'on fait jouer! l'instrument : mais toute cette poésie que l'on appelle la eonscience, le dévouement, l'enthousiasme, a été inventée pour consoler ceux qui n'ent pas su réussir dans le monde; c'est comme le de profundis que l'on chante pour les morts. vivens, quand ils sont dans la prospérité, ne sont pas du tout curisux d'obtenir ce genre d'hommage

Je füs tellement: irrité de ce discours; que je ne pus m'empêdier de dire avec hauteux:—Le serais fâclié, Monsieur; si jarais des dries sur la maison da madame d'Arbigny; qu'elle reçût chez elle un homme qu'es permet une telle manière de penser et de s'exprimer.—
Logs passure àu cet égarde répondit

M. de Maltigues, quand il temps, décider ce qui rous mais si ma cousine m'en croit, elle n'é pousera point un homme qui se montre si malheureux de la possibilité de cette union; depuis long-temps, elle peut vous le dire, je lui reproche sa faiblesse et tous les moyens qu'elle emploie pour un but qui n'en vaut pas la peine. A ce mot, que l'accent rendait encore plus insultant, je sis signe à M. de Maltigues de sortir avec moi, et pendant le chemin je dois dire qu'il continuait à développer son système avec le plus grand sang-froid du monde; et pouvant mourir dans peu d'instans, il ne disait pas un mot qui fût ni religieux ní sensible.—Si javais donné toutes vos fadaises, à vous autres jeunes gens, me disait-il, penzes-vous que ce qui se passe dans mon pays ne m'en aurait pas guéri? Quand avez-vous vu que d'être scrupuleux à votre manière Je conviens avec vous.

lui dis-je, que dans votre pays à pré-sent cela sert un peu moins qu'ailleurs; mais avec le temps, ou par-delà le temps, tout a sa récompense—Oui, reprit M. de Maltigues, en faisant entrer le ciel dans ses calculs.-Et pourquoi pas? lui dis-je, l'un de nous va peut-être savoir ce qui en est.-Si c'est moi qui dois mourir, continua t-il en riant, je suis bien sûr que je n'en saurai rien; si c'est vous, vous ne reviendrez pas pour éclairer mon ame. En chemin je pensai que si j'étais tué par M. de Maltigues, je n'avais pris aucune précaution pour faire savoir mon sort à mon père, ni pour donnéer à madame d'Arbigny une partie de ma fortune à laquelle je lui croyais des droits. Pendant que je faisais ces reflexions, nous passames devant la maison de M. de Maltigues, et je lui de-ly mandai la permission d'y monter pour écrire deux lettres; il y consentit : et lorsque nous continuames notre route

pour sortir de la ville, je les lui remis et je kui parlai de madame d'Arbigny avec deaucoup d'intérêt en le lui recommandant comme à un ami que je croyais sûr. Cette preuve de confiance le toucha, car il faut observer, à la gloire de l'honnêteté, que les hommes qui professent le plus ouvertement l'immoralisé sont très-flattés si par hasaid on leur doune une marque d'estime: la circonstance aussi dans laquelle nous nous trouvions était assez grave pour que M. de Maltigues en fût peutêtre ému; mais comme pour rien un monde il n'aurait voulu qu'on la remarquât, il dit en plaisantant ee qui lui était inspiré, je le crois, par un sentiment plus sérieux.

Vous êtes une honnête créature, mon cher Nelvil, je veux faire pour vous quelque chose de généreux; on dit que cela porte bonheur, et la généreix resité est en effet une qualité si enfant-tine qu'elle doit être plutôt récom-

pensée dans le ciel que sur la terre. Mais ayant de vous servir, il faut que mes conditions soient bien faites; quoi que je vous dise, pous pe nous en betthous, pas moins. Je répondis è ces mots par un consentement très-dédaigitoux, à ce que je crois, car je trouwaje la précaution oratoire au moins inutile. M. de Meltigues continue d'un ton see et dégagé.-Madame d'Arbigny me vous convient pas, vos caracteres great cancung paparost ensembles, votre mère, d'ailleurs, scrait désembéré si vous faisier ce mariage, et vous quiez désespéré d'affliger votre père; il yest done misua que, si je vis, ce soit mai qui épouse madame d'Arbigny, et si vous me tuez, il vant mieux encore an'elle en épouse un troisième; g'est une personne d'une haute sagnese que ma consine, et qui, lors même qu'elle aime, prend toujours de sages précautions pour le cas où on ne l'aimerait plus. Vous apprendrez tout cola

par ses lettres, je vous les laisse après moi i vous les trouverez dans mon seentaire dont voici la clef. "Te sois lie avec ma cousine depuis qu'elle est àu monde, et vous savez que bien qu'elle soit très-mystérieuse, elle ne me cache aucun de ses secrets; elle croit que je me dis que ce que je veux; il est vrai que je ne suis entraîné par rien ; mais aussi je ne mets pas d'importance à grand chose, et je pense que nous autres hommes nous nous devons de ne nous rien taire à l'égard des femmes. Aussi-bien si je meurs, c'est pour les beaux yeux de madame d'Arbigny que cet accident m'arrivera, et quoique je sois prêt à périr pour elle de bonne grâce, je ne lui suis pas trop obligé de la situation où elle m's mis par sa double intrigue. 'Au restel ajouts-t-il, il n'est pas dit que vous me tuerezi-et en achevant ces mots, comme nous étions hors de la villepail tira son épée et se mit en guede, minure acros con el

. Il avait parlé avec une vivacité singulière, et j'étais resté confondu de ce qu'il m'avait dit, L'approche du danger, sans de troubler, l'animait pour tant davantage, et je ne pouvais deviner si c'était la vérité qu'il trabissait, ou le mensonge qu'il forgeait pour se venger. Neanmoins, dans cette incertitudes je ménageni beaucoup sa nie il strit moins adroit que moi dans les exercices du corps, et dix fois j'auraîs pu lui plonger mon épée dans le ceeur mais ie me contentai de le blesser au bras et de le désamer, Alparut sens sible à mon procédé, et je lui rappelai, en le conduisant chez lui, lasconvert sation (qui avait) précédé. Linstentinoù pous nous étions battus. Il use dit alors -Je spia fâché d'avoir trabi cla: cons fiance de ma cousines de coériledest comme le vin, il monte le têten mais enfin, je m'en gonegles car vous n'aux riez pas été heureux, arec madaine d'Arbigny; elle est trop rusée peux

vous. Moi, cela m'est egal; car bien que je la trouve charmante, et que son esprit me plaise extrêmement, elle ne me fera jamais rien faire à mon détriment, et nous nous servirons très-bien en tout, parce que le mariage rendra nos intérêts communs. Mais vous, qui êtes fomanesque, vous auriez été sa dupe. Il ne tenait qu'à vous de me tuer, et je vous dois la vie; je ne puis donc vous refuser les lettres que je vous avais promises après ma mort. Lisezles, partez pour l'Angleterre, et ne soyez pas trop tourmenté des chagrins 'de madame d'Arbigny. Elle pleurera, parce du'elle vous aime; mais elle se consolera, parce que d'est une femime assez raisonhable pour ne pas vouleir être malheureuse, et surtout passer pour l'être. Dans trois mois elle sera fnadame de Maltigues.-Tout ce qu'il me disait était vrai ; les lettres qu'il me montha le prouverent. Je restai convaiheu offe madante d'Aibigny n'était

point dens l'état qu'elle avait feint de m'avouer en rougissant pour me contraindre à l'épouser, et qu'elle m'avait à cet égard indignement trompé, Sans doute elle m'aimait, puisqu'elle le disait dans ses lettres à M. de Maltiques luimême: mais elle le flattait avec tant d'art, mais elle lui laissait tant d'espérance, et montrait pour lui plaire un caractère si différent de celui qu'elle m'avait toujours fait voir, qu'il me fut impossible de douter qu'elle ne le ménageât, dans l'intention de l'épouser si notre mariage n'avait pas heu. Telle était la femme, Corinne, qui m'a coûté pour toujours le repos du cœur et de la conscience!

Je lui écrivis en partant, et je ne la revis plus: et comme M. de Maltigues l'avait prédit, j'ai su depuis qu'elle l'avait épousé. Mais j'étais loin d'envisager alors le malheur qui m'attendant; je croyais obtenir mon pardon de mon père; j'étais sûr qu'en lui disant com-

bien j'avais été trompé, il m'aimerait davantage, puisqu'il me saurait plus à plaindre. Après un voyage de près d'un mois, jour et nuit, à travers l'Allemagne, j'arrivai en Angleterre plein de confiance dans l'inépuisable bonté paternelle. Corinne, en débarquant, un papier public m'annonça que mon père n'était plus! Vingt mois se sont passés depuis ce moment, et il est toujours devant moi comme un fantôme qui me poursuit. Les lettres qui formaient ces mots: Lord Nelvil vient de mourir, ces lettres étaient flainboyantes; le feu du volcan qui est là devant nous est moins effravant qu'elles. Ce n'est pas tout encore; j'appris qu'il était mort profondément affligé de mon séjonr en France, craignant que je ne renonçasse à la carrière militaire, que je n'épousasse une femme dont il pensait peu de bien et que, me fixant dans un pays en guerre avec le mien, je ne me perdisse entièrement de ré-

putation en Angleterre. Qui sait si ces douloureuses pensées n'ont pas abrégé ses jours! Corinne, Corinne, ne suis-je pas un assassin, ne le suis-je pas, ditesle-moi?-Non, s'écria-t-elle, non, vous n'êtes que malheureux; c'est la bonté, c'est la générosité qui vous ont entraîné. Je vous respecte autant que je vous aime: ingez-veus dans mon cœur, prenez-le pour votre conscience. La douleur vous égare: croyez celle qui vous chérit. Ah! l'amour, tel que je le sens, n'est point une illusion, c'est parce que vous êtes le meilleur, le plus sensible des hommes, que je vous admire et vous adore.—Corinne, lui dit Oswald, cet hômmage ne m'est pas dû; mais il se peut cependant que je ne sois pas si coupable: mon père m'a pardonné avant de mourir; j'ai trouvé dans un dernier écrit de lui, qui m'était adressé, de douces paroles; une lettre de moi lui était parvenue, qui m'avait un peu justifié; mais le mal était fait, et la TOME II.

douleur qui sensit de moi aveit déchiré

Quand je rentrai dans son chateau, guand ses vieux servitaurs m'entouretrent, je repoussai leurs consolations. je m'adeusai devant eux, j'allai me prosstermer sur sa tombe, j'y jurai, comme un le temps de réparer existait encore pour moi, que jamais je ne me maiferais sans le consentement de moni pere. Hélas! que promettais-je à celui-qui in n'était plus! Que signifiaient alors ées puroles de mon délire! Le dois les considérer au moins comme un Engagement de ne rien faire qu'il eut desapprouvé pendant sa vie. Corrinne, chere amie, pourquoi ces mots vous "troubleat ils? Mon père a pu me demander le sacrifice d'une femme dissi-'mulee, qui ne devait qu'à son adresse He golit qu'elle m'inspirait; mais la perellonne la plus vraie, la plus naturelle THE THE Plus genereuse, celle pour qui j'ai - "lenti le premier amour, celur qui purific l'âtes au lieu à l'égaren, pourquoi les êtres célestes voudraient-ils me sépager d'elle?

. Lorsque j'entrai dans la chambna de mon père, je vis son mantem, son fautquil, son épée, qui étaient encore là comme autrefois; encore là : meis sa ... place était vide, et mes cris l'appelaient en vain. Ce manuscrit, ce requeil de ses pensées est tout ce qui me répond; wour en comprissez déjà quelques morcepus dit Oswald en le donnent à Corinnes, je le porte toujours avenmei; lisez ce qu'il écrivait sur le dessoin des enfants onvers lears parents : lisez ... Corippe; votre douce voix me familiarisera peut-être avec ces paroles. Corinne shéit à la volonté d'Oswald et lut re qui suit: mander le sacration d'

ŗ

"Ah! qu'il faut peu de shose paur rendre désants d'eux-mêmes un gèse, "une mère avancés dans la viasoils croient aisément qu'ils sout des rup sur la terre. A quai se croiraignt ils bous

"pour vous, : qui re slevni demander esplus des conseiles Vens vivez en abra "tier dans le moment présent; vous y "etes consignée par une passion domi-"nante; et tout ce qui ne se rapporte "bas à ce moment vous paraît antique "et suranné. Enfin, vous étes telle "ment en votre personne, et de cœur et d'esprit, que, croyant former à "vous seul un point historique, les 4 ressemblances éternelles entre le "temps et les hommes échappent à "votre attention; et l'autorité de l'ax2 anagrience vous semble time fiction, fott " une vaine garantie destinéd uhique? ment au crédit des vieillards et aux derhières jouissances de leur amour? shpropre. Quelle erreur est la votre! 4 Le monde, ce vaste théâtre, ne change " pas d'acteurs; dest toujours l'homme and with sy montre en scene; mais l'homal)met He se renouvelte point, il se idiorigersifie et comme toutes ses formes e lost dépendantes de quelques pas"tions principales dont le cerele est depuis long-temps paracuru, il est rare que, dans les petites cetabianisons de la vie privée, l'expérience, cette science du passé, ne soit la source féconde des enseignements les plus utiles.

" Honneur donc aux pères et aux " mères, honneur à eux, honneur et " respect, ne fût-ce que pour leur règne " passé; pour ce temps dont ils ont « été seuls maîtres et qui ne reviendra " plus; ne fût-ce que pour ces années E à jamais perdues, et dont ils portent "sur le front l'auguste empreinte..... Voilà votre devoir, enfants pré-"somptueux, et qui paraissez impa-" tients de courir seuls dans la route de " la vie. Ils s'en iront, vous n'en pou-" vez douter, ces parents qui tagdent à " vous faire place; ce père dont les "discours ont encore dene teintende " sévérité qui vous blosses cetta mère ".dont le vieil âge vous imposse des

" soins qui vous importunent: ils sen "froat," ces surveilants attentife de vo-"tre enfance, et ces protecteurs affi-" més de votre jeunesse: 'ils s'en iront, et vous chercherez en vain de meil-"leurs ainis; ils s'en iront, et des du ils' "ne seront plus, ils se presenteront à" "wous sous un nouvel aspect; car"lb "temps qui vieilhit les gens présents & "notre vue, les rajeunit pour nous duand la mort les a fait disparante ; "le temps leur prête alors un eclat quil de hous était hiconnu : nous les voyons "dans le tableau de l'éternité ou le dia phis d'age, comme il n'y a phis de "graduation; et s'ils avaient laisse sur "Ski terre un souvenir de leir vertu, allique les ornérions en imagination " d'un rayon céleste, nous les suivrions "de nos regards dans le séjour des élus, "nous les contemplerions dans ces de-ं भारतीय वे पूर्विति से ते प्रतिसिद्ध में भारतीय हैं। कि प्रतिसिद्ध के प्रतिसिद्ध के प्रतिसिद्ध के प्रतिस्थित के प्रतिसिद्ध के प्रतिस्थित के प्रतिस्थित के प्रतिस्थित के प्रतिस्थित के प्रतिस्था के प्र "elles अप्रिल क्षेत्रका क्षेत्रका अधिक क्षेत्रक स्थापन " stime " stim

" nous nous trouverions effacés au mi-

" lieu même de nos beau jours, au.
" milieu des triomphes dont nous

" sommes le r'us éblouis." (26)

Corinne, s'écria lord Nelvil avec une douleur déchirante, pensez-vous que c'est contre moi qu'il écrivait ces éloquentes plaintes?—Non, non, répondit Corinne; vous savez qu'il vous chérissait, qu'il croyait à votre tendresse; et je tiens de vous que ces réflexions furent écrites long-temps avant que vous eussiez eu le tort que vous vous reprochez. Ecoutez plutôt, continua corinne, en parcourant le requeil qu'elle avait encore entre les mains, écoutez ces réflexions sur l'indulgence, qui sont écrites quelques pages plus loin;

<sup>&</sup>quot;Nous marchons dans la vie, engi-.
"Jonnés de piéges et d'un pas chance-.
"Jant : nue seus se laissent séduire par.
"Jent : nue seus se laissent séduire signa-.
"Jent : nue seus se laissent séduire signa-.
"Jent : nue seus se laissent séduire par.
"Jent : nue seus se laissent séduire signa-.
"Jent : nue seus se laissent se laissent se la laisse se laisse se laisse se laisse se la laisse se la

", lueurs : et notre : raisou : elle même " recoit chaque jour de l'expérience la "degré de lumière qui lui manquait "et la confiance dont elle a besoin. "Tant de dangers unis à une si grande "faiblesse; tant d'intérêts divers, avec "une prévoyance limitée, une capa-"cité si restreinte; enfin tant de choses "inconnues et une si courte vie: toutes "ces circonstances, toutes ces condi-"tions de notre nature, ne sont-elles, ", pas pour nous un avertissement du "haut rang que nous devons accorder " à l'indulgence dans l'ordre des vertus "sociales?—Hélas! où est-il l'homme, ", qui soit exempt de faiblesses? Qù, "est-il l'homme qui n'ait aucun re-" proche à se faire? Où est-il l'homme, " qui puisse regarder en arrière de sa yie sans, éprouver un seul remords ou sans coppaître, ancun regret? Celui-là seul est étranger aux agita-Jions d'une âme, timorée, qui ne s'est. "jamais examine lui-même qui n'a ra Jamus séjourné dans la solitude de sa conscience." (27)

Voilà, reprit Corinne, les paroles que votre père vous adresse du haut du ciel, voilà celles qui sont pour vous. -Cela est vrai, dit Oswald; oui, Corinne, vous êtes l'ange des consolations, vous me faites du bien; mais si j'avais pu le voir un moment avant sa mort, s'il avait su de moi que je n'étais pas indigne de lui, s'il m'avait dit qu'il le croyait, je ne serais pas agité par les remords comme le plus criminel des homines; je n'aurais pas cette conduite vaeillante, cette âme troublée qui ne promet de bonheur à personne. Ne m'accusez pas de faiblesse; mais le courage ne peut rien contre la conscience: c'est d'elle qu'il vient; comment pourrait-il triompher d'elle? A présent même que l'obscurité s'avance, il me semble que je vois dans' ces nuages les sillons de la foudre qui me condamne. Corinte! Corinne! rassurez votre Hal-

### 298 CORINNE OU L'ITALIE.

heureux ami, ou laissez-moi couché sur cette terre, qui s'entrouwira peutêtre à mes cris, et me laissera pénétrer jusqu'au séjour des morts.

## Same !

In the second of the second of

Le con control de la contract d'y entres, l'imé nois les es passet enthésit les rejectes n'en d'un séjour ennem de tout en qui a vier la natore the distributed and assert penter and coucie sur cotte terrandia Artifornia penter etre distributed and assert penter l'assert penter average al l'assert de distributed and assert average al

#### CHAPITRE PREMIER.

Lord Nelvil resta long-temps anéanti après le récit cruel qui avait ébranlé toute son âme. Corinne essaya doucement de le rappeler à lui-même: la rivière de feu qui tombait du Vésuve, rendue visible enfin par la nuit, frappa vivement l'imagination troublée d'Oswald. Corinne profita de cette impression pour l'arracher aux souvenirs qui l'agitaient, et se hâta de l'entraîner avec elle sur le rivage de cendres de la lave enfiammée.

Le terrain qu'ils traversèrent, avant d'y arriver, fuyait sous leurs pas, et semblait les repousser loin d'un séjour canemi de tout ce qui a vie: la nature

n'est plus dans ces lieux en relation. area l'homme. Il ne peut plus s'en croire le dominateur; elle échappe à son tyran par la mort.. Le feu du torrent est d'une couleur funèbre : néanmoins quand il brûle les vignes ou les arbres, on en voit sortir une flamme claire et brillante : mais la lave même est sombre, telle qu'on se représente unf fleuve de l'enfer: elle roule lentement comme un sable noir de jour et ronge la nuit. On entend, quand elle approche, un petit bruit d'étincelles qui fait d'autant plus de peur qu'il est léger, et que la ruse semble se joindre à la force: le tigre royal arrive ainsi secrètement à pas comptés. Cette laue avance, avance sans jamais se hâter et sans perdre un instant; si elle rencontre un mur élevé, un édifice quelconque quis'oppose à son passage, elle: s'arrête, elle amancale derent l'obstacle ses torrepts noirs et bitumineux, et l'ensevalit enfingasous, segonagues, builantes, la

martiles n'est points assez rapides pour que les hommes ne puissant pas fuir devant elle; mais elle atteint, comme le temps, les imprudents et les viell-lards qui, le voyant venir lourdement et silencieusement, s'imaginent qu'il est aisé de lui échapper. Son éclat est si ardent, que pour la première fois la terre se réfléchit dans le ciel, et lui donne l'apparance d'un éclair continuel et ciel, à son tour, se répète dans la mery et la nature est embrasée par oette triple image du feu.

Le vent se fait entendre et se fait voir par des tourbillons de flamme dans le gouffre d'où sort la lave. On a peur de ce qui se passe au sein de la terre, et l'on sent que d'étranges fureurs la font trembler sous nes pas. Les rachers qui entourent la source de la lave sont couverts de souffre, de bitume, ilont les coulours ont quelque chose d'infernal. Un vert livide, un jaune bruin, un rouge sombre, forment comme une

dissonance pour ides sycheset isone i mentent la vue comme l'odio servie déthirée parmées sons aigus que saisaient entendre les sorcières quand elles appelaient, de muit, la lune sur la terre. Tout ce qui entoure le veltan musion pelle l'enfer, et les descriptions des q poötes sorit sans doute empruntées de ces lieux. C'est là que l'on conçoit com = ment les hommes ont dru à l'existence d'un génie malfaisant qui contrariait les demeins de la Providence. On sidile se :demander, en :contemplant un tel: séjour, si la bondé seule prétiduit aux phénomènes de la création, ou bien si quelque principe caché forçait la ' natures comme l'homine, à la férocité. -Somme, s'écria lord Nebal, lest éd h de neb berde infermux que part la douleurit allange ade la mort prenduk soma volutes be sommet? Si je ne voyais pas: toni sbieste repardi je perdesis sci giusqu'im souvenir des touves de la divisit nite duis décorant le monde, set depends

303:

dant est aspect de l'enfer, tout afficux! quili est, me cause moins d'effici que les remords du cour. Tous les périls pegvent être bravés, mais comment: l'objet qui n'est plus poursait-il nous déligier des torts que nous nous repenchons cowers lui? Jamais! Jamais! Als Conjune, quelle parole de fer et de feul Les suppliess inventés par les. réves de la souffrance, la roue qui tourne mus couse, l'enn qui fuit dès . qu'an ment en approcher, les pierres: quis retembent à mesure qu'on les adu-» lèresane sont quiune faible isnage pour expenser cette terrible pensée, l'imposisible et l'iriéparable les et la complant de

c'était le son des cleches qui se faisait entendre à travers les airs; peut-être célébraient-elles la mort, peut-être annonçaient-elles la naissance; n'importe, elles causèrent une douce émotion aux' voyageurs. - Cher Oswald, dit Corinne, quittons ce désert, redescendons vers les yivants; mon âme est ici indi à l'aise. Toutes les autres montagnes, en nous rapprochant du ciel, semblent nous élever au-dessus de la vie terres. tre; mais ici je ne sens que du trouble et de l'effroi : il me semble voir la nature traitée comme un criminel, et condamnée, comme un être dépravé, à ne plus sentir le souffie bienfaisant de: son créateur. Ce n'est sûrement pas ici le séjour des bons, allons-nous-en.

Une pline abondante tombait pendant que Corinne et lord Nelvil redescendaient vers la plaine. Leurs flambeaux étaient à chaque instant prêts à s'éteindre. Les Lazzaroni les accompagaient en poussant des cris continuels.

qui pourraient inspirer de la terreur à qui ne saurait pas que c'est leur façon d'être habituelle. Mais ces hommes sont quelquefois agités par un superflu de vie \* dont ils ne savent que faire, parce qu'ils réunissent au même degré la paresse et la violence. Leur physionomie plus marquée que leur caractère semble indiquer un genre de vivacité dans lequel l'esprit et le cœur n'entrent pour rien. Oswald inquiet que la pluie ne fît du mal à Corinne, que la lumière ne leur manquât, enfin qu'elle ne fût exposée à quelques dangers, ne s'occupait plus que d'elle; et cet intérêt si tendre remit son âme par degrés de l'état où l'avait jeté la confidence qu'il lui avait faite. Ils retrouvèrent leur voi ture au pied de la montagne; ils ne s'a rêtèrent point aux ruines d'Hercula num, qu'on a comme ensevelies nouveau pour ne pas renver de Portici qui est bâtie sur cette vi ancienne. Ils arrivèrent à

minuit, et Corinne promit à lord Nelvil, en le quittant, de lui remettre le lendemain matin l'histoire de sa vie.

But out, we to the some of the second voided sumports (come of the place of the condition o

CHAPITRE II.

The state of the s

En effet, le lendemain matin, Corinne voulut s'imposer l'effort qu'elle avait promis, et bien que la connaissance plus intime qu'elle avait acquise du caractère d'Oswald redoublât son in quiétude, elle sortit de sa chambre, portant ce qu'elle avait écrit, tremblante, et résolue néanmoins à le donner. Elle entra dans le salon de l'auberge où ils demeuraient tous les deux: Oswald y était, et venait de recevoir des lettres de l'Angleterre. Une de ces lettres était sur la cheminée, et l'écriture frappa tellement Corime, qu'avec un trouble inexprimable elle lui demanda de qui elle était?—C'est de lady Edgermond, répondit Oswald. -Vous êtes en correspondance avec

elle? interrompit Corinne. — Lord Edgermond était l'ami de mon père, reprit Oswald, et puisque le hasard m'æ fait vous parler d'elle, je ne vous dissimulerai point que mon père avait pensée qu'il pouvait me convenir un jour d'épouser Lucile Edgermond sa fille. — Grand Dieu! s'écria' Corinne, et elle tomba sur une chaise, presque évanoure.

D'où vient cette émotion cruelle, dit lord Nelvil? que pouvez vous traindre de moi, Corinne, quand je vous aime avec idolatrie? Si mon père m'avait, en mourant, demandé d'épour ser Lucile, sans doute je ne me croîrals pas libre, et je me serais éloigné de voure charme irrésistible; mais il n'a fait que me conseiller ce mariage, en m'écrivant dui même qu'il ne pouvait pas juger Lucile, puisqu'elle irétait encore qu'une rois, à peine alors avait elle douze aus. Je n'ai pris vec sa mème qu'une rois, à peine alors avait elle douze aus. Je n'ai pris vec sa mème

augun engagement avant de partit; cependant, les incertitudes, le trouble que vous avez pu: remarquer dens mit conduite, venaient uniquement de ce désir de mon père: avant de vous conzaître, ... je souhaitais de pouvoir l'accomplir, tout fugitif qu'il était, comme une espèce d'expiation envers lui, comme une manière de prolonger après sa mort l'empire de sa volonté sur mes résolutions; mais vous avez triomphé de tout moi-même, et j'ai seulement besoin de me faire pardonner ce qui' dans, ma conduite a dû vous parattre de la faiblesse et de l'irrésolution. Corinne." on ne se relève jamais entièrement de la douleur que j'ai éprouvée: elle fié! trit l'espérance, elle donne un sentiment de timidité pénible et doulotreux; la destinée m'a tant fait de mal? qu'alors même qu'elle semble m'offrir le plus grand bien, je me defie en este d'elle. Mais, chère amiqui que sinifun quiétudes sont dissipées, je suis à tols

Pourquoi vous apposeriez-vous, dit lord Nelvil, au plaisir que je trouve à yous unir dans ma pensée avec le souvenir de mon père, à confondre ainsi dans mon coeur tout ce qui m'est cher et sacré—Vous ne le pouvez pas, interrompit Corinne; Oswald, je sais trop que vous ne le pouvez pas. Juste ciel, reprit lord Nelvil, qu'avez-vous à m'apprendre? Donnez-moi cet égrit qui doit contenir l'histoire de votre vie, donnez le moi - Vous l'aurez, reprit Coginne; mais, je vous en conjure, encore huit jours de grâce, seulement huit jours. Ce que j'ai appris ce matin mighlige à quelques détails de plus, --Comment, dit Oswald, quel zapport

vous réponde à présent, interrompit Corinne, bientôt vous saurez tout, et ee sera peut-être la fin, la terrible fin de mon bonheur; mais, avant cet instant, je veux que nous voyions ensem. ble la campagne heureuse de Naples, avec un sentiment encore doux, avec une âme encore accessible à cette ravissante nature; je veux consacrer, de quelque manière dans ces beaux Heux, l'époque la plus solennelle de ma vie: il faut que vous conserviez un dernier souvenir de moi, telle que j'étais, rtelle que j'aurais toujours été, si mon cœur s'était défendu de vous aimer.-Ah! Corinne, dit Oswald, que voulez-vous m'annoncer par ces paroles sinistres? Il ne se peut pas que vous ayez rien à m'apprendre qui refroidisse et ma tendresse et mon admiration. Pourquoi donc prolonger encore de huit Jours cette anxiété, ce mystère, qui semble élever une barrière entre

# 312 CORINNE OU L'ITALIE.

mous?—Cher Oswald, je le veux, répondit Corinne, pardonnez-moi ce
dernier acte de pouvoir; bientôt vous
seul déciderez de nous deux; j'attendrai mon sort de votre bouche, sans
murmurer, s'il est cruel : car je n'ai sur
cette terre ni sentiments ni liens qui
me condamnent à survivre à votre
amour.—En achevant ces mots, elle
sortit, en repoussant doucement avec
sa main Oswald qui voulait la suivre.

#### CHAPITRE III.

Corinte avait résolu de donner une fête à lord Nelvil pendant les huit jours de délai qu'elle avait demandés; et cette. idée d'une fête s'unissait pour elle aux sentiments les plus mélancoliques. examinant le caractère d'Oswald, il était impossible qu'elle ne fût pas inquiète de l'impression qu'il recevrait par ce qu'elle avait à lui dire. Il fallait juger Coriane en poëte, en ariste, pour lui pardonner le sacrifice de son rang, de sa famille, de son pays, de son nom, à l'enthousiasme du talent et des beauxarts. Lord Nelvil avait sans doute tout l'esprit nécessaire pour admirer l'imagination et le génie; mais il croyait que les relations de la vie sociale devaient l'emporter sur tout, et que la première TOME II.

destination des femmes et même des hommes n'était pas l'exercice des facultés intellectuelles, mais l'accomplissement des devoirs particuliers à chacun. Les remords cruels qu'il avait éprouvés, en s'écartant de la ligne qu'ils'était traoée, avaient encore fortifié les principes sévères de moralité innés en lai. Les mœurs d'Angleterre, les habitudes et les opinions d'un pays où l'onse trouve si bien du respect le plusscrupuleux pour les devoirs, comme pour les lois, le retensient dans des liens assez étroits à beaucoup d'égards; èmfin, le découragement qui naît d'une profonde tristesse fait aimer ce qui est: dans l'ordre naturel, ce qui va de soimême, et n'exige point de résolution nauvelle, ni de décision contraire aux circonstances qui nous sont marquées par le sort.

L'amour d'Oswald pour Corinne avait modifié toute sa manière de sentir; mais l'amour n'efface jamais en-

tièrement le caractère, et Corinne appricevait ce caractère à travers la pession qui en triomphait; et peut-être même le charme de lord Nelvil tenaitil beaucoup à cette opposition entre sa nature et son sentinsent; opposition qui donnait un nouveau prix à tous les témoignages de sa tendresse. Mais l'instant approchait où les inquiétudes fugitives que Corinne avait constamment écartées, et qui n'avaient mêlé qu'un trouble léger et rêveur à la félicité dont elle jouissait, devaient décider de sa vie. Cette ame née pour le bonheur, accoutumée aux sensations mobiles du talent de la poésie, s'étornait de l'ât preté, de la fixité de la douleur; un frémissement que n'éprouvent point les femmes résignées depuis long-temps à souffrir agitait alors tout son être.

Cependant, au milieu de la plus cruelle anxiété, elle préparait secrèlement une journée brillante qu'elle vous lait encore passer avec Oswald. Son

imagination et sa sensibilité s'unissaient ainsi d'une manière romanesque. Elle invita les Anglais qui étaient à Naples, quelques Napolitains et Napolitaines dont la société lui plaisait, et le matin du jour qu'elle avait choisi pour être tout à la fois et celui d'une fête et la veille d'un aveu qui pouvait détruire à jamais son bonheur, un trouble singulier animait ses traits, et leur donnait une expression toute nouvelle. Des yeux distraits pouvaient prendre cette expression si vive pour de la joie; mais ses mouvements agités et rapides, ses regards qui ne s'arrêtaient sur rien ne prouvaient que trop à lord Nelvil ce qui se passait dans son âme. C'est en vain qu'il essayait de la calmer par les protestations les plus tendres. Vous me direz cela dans deux jours, lui disait-elle, si vous pensez toujours de même: à présent ces douces paroles ne menfort que de malmet elle s'éloignait de lui.

Les voitures qui devaient conduire la société que Corinne avait invitée arrivèrent à la fin du jour, au moment où le vent de mer s'élève, et, rafraîchissant l'air, permet à l'homme de contempler la nature. La première station de la promenade fut au tombeau de Virgile. Corinne et sa société s'y arrêtèrent avant de traverser la grotte de Pausilipe. Ce tombeau est placé dans le plys beau site du monde,; le golphe de Maples lui sert de perspective. Il y a mant de reposet de magnificence dans cet aspect, qu'on est tenté de croire que c'est Virgile lui-même qui l'a choisi ; ce simple vers des Géorgiques aurait puservir d'épitaphe:

ses cendres y reposent encore, et la

m'accueillait.

#### 318 CORINNE OU L'ITALIE.

mémoire de son nom attire dans ce lieu les hommages de l'univers. C'est tout ce que l'homme, sur cette terre, peut arracher à la mort.

Pétrarque a planté un laurier sur ce tombeau, et Pétrarque n'est plus et le laurier se meurt. La foule des étrangers qui sont venus honorer la mémoire de Virgile ont écrit leurs noms sur les murs qui environnent l'urne. importuné par ces noms obscurs qui semblent là seulement pour troubler la paisible idée de solitade que ce séjour fait nattre. Il n'y a que Pétrarque qui fût digne de laisser une trace durable de son voyage au tombeau de Virgile. On redescend en silence de cet asile fanéraire de la gloire: on se rappelle et les pensées et les images que le talent du poête a consacrées pour toujours. Admirable entretien avec les races futures, entretin que l'art d'écrire perpetue et renouvelle! Ténèbres de la mors, qu'étes-vous donc? Les idées, les

sentiments, les expressions d'un homme subsistent, et ce qui était lui ne subsisterait plus! Non, une telle contradiction dans la nature est impossible.

Oswald, dit Corinne à lord Nelvil, les impressions que vous venez d'éprouver préparent mal pour une fête; mais combien, ajouta-t-elle avec une sorte d'exaltation dans le regard, combien de fêtes se sont passées non loin des tombeaux!—Chère amie, répondit Oswald, d'où vient cette peine secrète qui vous agite? Confiez-vous à moi, je vous ai dû six mois les plus fortunés de ma vie; peut-être aussi pendant ce temps ai-je répandu quelque douceur sur vos jours. Ah! qui pourrait être impie envers le bonheur! Qui pourrait se ravir la jouissance suprême de faire du bien à une âme telle que la votre! Hélas! c'est déjà beaucoup que de se sentir nécessaire au plus humble des mortels; mais être necessaire à Corinne, croyez-moi, c'est trop de gloife, c'est trop de délices pour y renoncer.— Je crois à vos promesses, répondit Corinne; mais n'y a-t-il pas des moments où quelque chose de violent et de bizarre s'empare du cœur et accélère ses battements avec une agitation douloureuse.—

Ils tryersèrent la grotte de Pausilipe aux flambeaux: on la passe ainsi, même à l'heure de midi, car c'est une grotte creusée sous la montagne pendant près d'un quart de lieue, et lorsqu'on est zu milieu, l'on aperçoit à peine le jour aux deux extrémités. Un retentissement extraordinaire se fait entendre sous cette longue voute; les pas des chevaux, les cris de leurs conducteurs, font un bruit étourdissant qui ne laisse dans la tête aucune pensée suivie. Les chevaux de Corinne trainaient sa voiture avec une étonnante rapidité, et cependant elle n'était pas encore contente de leur vitesse de disait à lord Nelvil :- Moncifer Oswald, comme ils avancent lenLement! faites donc qu'ils se présent.

D'où vous vient cette impatience,
Corinne? répondit Oswald; autrefois,
quand nous étions ensemble, vous ne
cherchiez pas à précipiter les heures,
vous en jouissiez.—A présent, dit Corinne, il faut que tout se décide; il faut
que tout, arrive à son terme; et je me
sens le besoin de tout hâter, fût-ce ma
mort.—

Au sortir de la grotte on éprouve une vive sensation de plaisir en retrouvant le jour et la nature, et quelle nature que celle qui s'offre alors aux regards. Ce qui manque souvent à la campagne d'Italie, ce sont les arbres : l'on en voit dans ce lieu en bondance. La terre d'ailleurs y est couverte de tant de fleurs, que c'est le pays où l'on peut le mieux se passer de ces forêts qui sont la plus grande beauté de la nature dans toute autre contrée. La chaleur est si grande à Naples qu'il est impossible de se promener, même à o l'ombre opens

vert, entouré par le mer et le cicl, s'uffire de entier à la vue, et l'on respire suffraîcheur de toutes parts. La transparence de l'air, la variété des sites, des formes pittoresques des montagnes enractérisent si bien l'aspect du royaume de Naples, que les peintres en dessimilit les paysages de préférence. La nature a dans ce pays une puissance et site ofiginalité que l'on ne peut expliquér par aucun des charmes que l'on recherche ailleurs.

h neux qui l'accompagnaient, sur les bords du lac d'Averne, près du Phlégéton, et voilà devant vous le temple de la Sibylle de Cumes. Nous traversons les lieux célébrés sous le nom des délices de Bayes; mais je vous propose de ne pas vous y arrêter dans ce moment. Nous requeillerons les souvenirs de l'histoire et de la poésie qui nous entourent iti quand nous serons arrivés

dans un slieu d'obenous, pourrons ald vert, et tour de la fais, et tout et l'aussi de la greve su Cétait sur lecap Misène que Corinne eveit fait préparer les danses etida dans sique. Rien n'était plus pittoresque que l'arrangement de cette fête. Tons les matelots de Bayes étaient vêtus avec des couleurs vives et bien contrastées: quelques orientaux qui venaient d'un bâtiment levantin, alors dans le port, dansaient avec des paysannes des îles voisines d'Ischia et de Procida, dont l'habillement a conservé de la ressensblance avec le costume grec; des voix parfaitement justes se flasaient entendre dans l'éloignement, et les instruments se répondaient derrière les rechers, d'échos en échos, comme si los sons allaient se perdre dans la mer. L'air qu'on respirait était ravissant; il pénétrait l'âme d'un sentiment de jc'e qui animait tous ceux qui étaient lapaet s'empara même de Corinne. On lui proposa de se mêler à la danse des paysan-

## 324 COHINNE OU L'YRAUFE

nes, et d'abord elle y consentit avec plaisir; mais à peine eut-elle commencé, que les sentiments les plus sombres · lui rendirent: adienx' les amusements auxquels elle prenait part, et, s'éloignant rapidement de la danse et de la musique, elle alla s'asseoir à l'extrémité du cap sur le bord de la mer. Oswald se hâta de l'y suivre; mais comme il arrivait près d'elle, la société qui les accompagnait le rejoignit aussitôt pour supplier Corinne d'impreviser dans ce beau lieu. Son trouble était tel en ce moment, qu'elle se laissa ramener vers le tertre élevé-où l'on avait placé sa lyre, sans pouvoir réfléchir à ce qu'on attendait d'elle.

orgunt of the second of the se

CHAPTRE IV. and a constant of the point of t

CEPENDANT Corinne souhaitalt que Oswald l'entendit encore une fois, comme au jour du Capitole, avec tout le talent qu'elle avait reçu du ciel; si ce falent devait être perdu pour jamais; elle voulait que ses derniers ravons. avant de 's'éteindre, brillassent bour celui qu'elle aimait! Ce desir lui fit trouver dans l'agitation mémie de son ame l'inspiration dont elle avait besoin." Sa lyre était préparée, et tous ses amis impatients de l'entendre. Le peuple même qui la connoissait de réputation, ce peuple qui dans le midi est par l'imagination bon juge de la poésie, entourait en silence l'enceinte où les amis de Corinne étaient placés, et tous

ces visages napolitains exprimaient par leur vive physionomie l'attention la plus animée. La lune se levait à l'horizon; mais les derniers rayons du jour rendaient encore sa lumière très-pâle. Du haut de la petite colline qui s'avance dans la mer et forme le cap Misène on découvrait parfaitement le Vésuve, le golphe de Naples, les îles dont il est parsemé, et la campagne qui s'étend depuis Naples jusqu'à Gaëte, enfin la contrée de l'univers où les volcans, l'histoire et la poésie ont laissé le plus de traces. Aussi d'un commun accord, tous les amis de Corinne lui demandèrent-ils de prendre pour sujet des vers qu'elle allait chanter les souvenirs que ces lieux retraçaient. Elle accorda sa lyre et commença d'une voix altérée. Son regard était beau; mais qui la connaissant comme Oswald pouvait y démêler l'anxiété de son âme; elle essaya cependant de contenir sa peine, et de s'élever du moins pour

un mement an-dessus de sa situation , personnelle.

IMPROVISATION DE CORINNE DANS LA CAMPAGNE DE NAPLES.

"La poésie, la nature et l'histoire "rivalisent ici de grandeur; ici l'on "peut embrasser d'un coup d'œil tous "les temps et tous les prodiges.

"J'aperçois le lac d'Averne, volcan éteint, dont les ondes inspiraient jadis la terreur; l'Achéron, le Phlégéton, qu'une flamme souterraine fait bouillonner, sont les fleuves de cet enfer visité par Enée.

"Le feu, cette vie dévorante qui crée le monde et le consume, épouvantait d'autant plus que ses lois 
étaient moins connues. La nature 
jadis ne révélait ses secrets qu'à la 
poésie.

. "La ville de Cumes, il'antre de la

"Sibylle, de temple d'Apollon, étaient " sur cette hauteur. Voici le bois où "fut cueilli le rameau d'or. La terre " de l'Enéide vous entoure, et les fic-"tions consacrées par le génie sont ",devenues des souvenirs dont on "cherche encore les traces. "." Un Triton a plongé dans ces flots, " le Troyen téméraire qui osa défier les " divinités de la mer par ses chants; " ces rochers creux et sonores sont tels, "que Virgile les a décrits. L'imagina. "tion est fidèle, quand elle est toute-" puissante. Le génie de l'homme est, "créateur, quand il sent la nature. " imitateur, quand il croit l'inventer. ... "Au milieu de ces masses terribles, "queux témoins de la création, l'on "exoit une montagne nouvelle que le, " volcan a fait naître. Iei la terre est "progense comme la mer et ne rentre "gpas comme elle paisiblement dans

". ses bornes, Le lourd élément, soulsyé, " par les tremblements de l'abîme, creuse les vallées, élève des monts, cet ses vagues pétrifiées attestent les ctempêtes qui déchirent son sem.

"Si vous frappez sur ce col, la voute "souterraine retentit. On dirait que le monde habité n'est plus qu'une surface prête à s'entr'ouvir. La campagne de Naples est l'image des passions humaines: sulfureuse et l'econde, ses dangers et ses plaisirs semblent naître de ces volcans en l'imammés qui donnent à l'air taut de charmes, et font gronder la foudire sous nos pas.

comme la plus belle des contrées, quand il ne pouvait plus l'honorer à d'autres titres. Cherchant là science comme un guerrier les conquêtes, il partit de ce promontoire même pour observer le Vésuve à travers seles flammes, et ces flammes font en sumé, sumé,

" admirer l'Italie; il ventait son pays"

"" Ohd souvenir, noble puissance,

" ton empire est dans ces lieux! De

" siècle en siècle; bizarre destinée!

" l'homme se plaint de ce qu'il a perdu.

"L'on dirait que les temps écoulés

" sont tous dépositaires à leur tour

" d'un bonheur qui n'est plus; et tan-

" dis que la pensée s'enorgueillit de ses

" progrès, s'élance dans l'avenir, notre

" ame semble regretter une ancienne

" patrie dont le passé la rapproche.

"Les Romains dont nous envions

" la splendeur, n'enviaient-ils pas la

" simplicité mâle de leurs ancêtres?

" Jadis ils méprisaient cette contrée

" voluptuouse, et ses délices ne dom-

" tèrent que leurs ennemis. Voyez dans

" le lointain Capoue: elle a vaincu le

" guerrier dont l'âme inflexible résista

" plus long-temps à Rome que l'uni-

Wers.

Les Romains à leur tour habitèrent

Mees lieux: quand la force de l'âme

servait seulement à mieux sentir la

"honte et la douleur, ils s'amollirent sans remords. A Bayes on les a vus conquérir sur la mer un rivage pour leurs palais. Les monts furent creusés pour en arracher des colonnes, et les maîtres du monde, esclaves à leur tour, asservirent la nature pour se consoler d'être asservis.

"Cicéron a perdu la vie près du promontoire de Gaëte qui s'offre à nos regards. Les triumvirs, sans respect pour la postérité, la dépouil-lèrent des pensées que ce grand homme aurait conques. Le crime des triumvirs dure encore. C'est contre nous encore que leur forfait est commis.

"Cioéron succomba sous le poignard des tyrans. Scipion, plus malheureux' fat banni par son pays encore libre. "Il termina ses jours non loin de cette : rive, et les ruines de son tombeau sont appelées la tour de la patrie. "Touchante allusion au souvenir dont sa grande âme fut occupée!

" Marius s'est réfugié dant ces ma" rais de Minturnes, près de la de" meure de Scipion. Ainsi, dans tous
" les temps, les nations ont persécuté
" leurs grands hommes; mais ils sont
" consolé par l'apothéose, et le ciel ou
" les Romains croyaient commander
" encore reçoit parmi ses étoiles Ro" mulus, Numa, César: astres nou" veaux qui confondent à nos regards
" les rayons de la gloire et la lumière
" céleste.

"Ce n'est pas assez des malheurs.

"La trace de tous les crimes est ici.

"Voyez à l'extrémité du golfe, l'île

de Caprée, où la vieillesse a désarmé

Tibère; où cette âme à la fois cruelle

et voluptueuse, violente et fatiguée,

s'ennuya même du crime, et voulut

se plonger dans les plaisirs les plus

bas, comme si la tyrannie ne l'avait

pas encore assez dégradée.

Le trombeau d'Agrippine est sus ces bords, en face de l'île de Caprée,

" il ne fut élevé qu'après la mort de "Néron: l'assassin de sa mère pros"crivit aussi ses cendres. Il habita 
"long-temps à Bayes, au milieu des 
"souvenirs de son forfait. Quels mons"tres le hasard rassemble sous nos 
"yeax! Tibère et Néron se regar"dent.

"Les îles que les volcans ont fait 
sortir de la mer servirent, presqu'en 
"neissant aux crimes du vieux mondes."

sortir de la mer servirent, presqu'en maissant, aux crimes du vieux monde; les malheureux relégués sur ces ro-chers solitaires, au milieu des flots, contemplaient de loin leur patrie, tachaient de respirer ses parfums dans les airs, et quelquefois, après un long exil, un arrêt de mort leur, apprenait que leurs ennemis du moins, ne les avaient pas oubliés.

of Oh! terre, toute baignée de sang de et de larmes, tu n'as jamais cessé de produire et des fruits et des fieurs! de et des fruits et des fieurs! de et l'es-tu donc sans pitié pour l'homme?

### 334 CORINNE OU L'FTALIE.

"ton sein maternel sans le faire tres-

Ici, Corinne se reposa quelques instants. Tous coux que la sête avait rassemblés jetaient à ses pieds des branches de myrte et de laurier. La lueur douce et pure de la lune embellissait son visage; le vent frais de la mer agitait ses cheveux pittoresquement, et la nature semblait se plaire à la parer. Corinne cependant fut tout an coup saisie par un attendrissement infésistible : elle considéra ces lieux evelunteurs, cette soirée enivrante, Oswald qui était là, qui n'y serait peut-être pas toujours, et des larmes coulèrent de ses yeux. La peuple même qui venait de l'applaudir avec tant de bruit respectait son émotion, et tous attendaient en silence que ses paroles fissent partager ce qu'elle éprouvait. Elle préluda quelque temps sur sa lyre, et ne

divisant plus son chant en octaves, elle s'abandonna dans ses vers à un mouvement non interrompu.

"Quelques souvenirs du cœur, quelques noms de femmes, réclament
"aussi vos pleurs. C'est à Misène, dans
"le lieu même où nous sommes, que
"la veuve de Pompée, Cornélie, con"serva jasqu'à la mort son noble deuil;
"Agrippine pleura long-temps Ger"manicus sur ces bords. Un jour, le
"même assassin qui lui ravit son époux
"la trouva digne de le suivre, L'île de
"Nisida fut témoin des adieux de Bru"tas et de Poroie.

"Ainqu'els femmes amies des héros "ont vu périr l'objet qu'elles avaient "adoré. C'est en vain que pendant "long-temps elles suivirent ses traces. "Un jour vint qu'il fallut le quitter. "Porcie se donne la mort; Cornélie "presse contre son sein l'urne sacrée "pine, pendant plusieurs aumées, ir"pine, pendant plusieurs aumées, ir"rite en vain le menrtrier de son époux
"et ces créatures infortunées, errant
"comme des ombres sur des plages
"dévastées du fleuve éternel, soupi"rent pour aborder à-l'autre rive; dans
"leur longue solitude, elles interrogent
"le silence, et demandent à la nature
"entière, à ce ciel étoilé, comme à
"cette mer profonde, un son d'une
"voix chérie, un accent qu'elles n'en"tendront plus.

"Amour, suprême puissance du "cœur, mystérieux enthousiame qui "renferme en lui-même la poésie, "l'héroisme et la religion! qu'arrive-t-il "quand la destinée nous sépare de "celui qui avait le secret de notre âme "et nous avait donné la vie du cœur, "la vie céleste? Qu'arrive-t-il quand "l'absence ou la mort isolent une "femme sur la terre? Elle languit, "elle tombe. Combien de fois ces ro" chers and nous entourent n'ont-ils pas " offert leur froid soutien à ces veuves " délaissées qui, s'appuyaient jadis sur ", le sein d'un ami, sur le bras d'un "héros! .... "Devant vous est Sorente; lè, de-"meurait la sœur du Tasse, quandiil ".gint., en pelerin demander . de cette ".obscure amie un asile contre l'injus-"tige des princes: ses longues douleurs " ayaient presque égaré sa raison mil me-" lui, restait, que, la connaissance, des "choses divines, toutes les images de-"la terre étaient troublées. Ainsi le ta-" lent, épouvanté du thésert qui l'en-" yironne, parcourt l'univers sans trou-" ver rien qui lui ressemble. La nature "pour lui n'a plus d'écho; et le vul-"gaire prend pour la folie ce malaise" ", d'une âme qui ne respire, pas dans ce " " monde assez d'air, assez d'enthou-" siasme, assez d'espoir. "La fatalité, continua Corinna ause " TOME II. Populario

" une émotion toujours croissante, la " fatalité ne poursuit-elle pas les âmes " exaltées, les poëtes dont l'imagina-" tion tient à la puissance d'aimer et de " souffrir? Ils sont les bannis d'une "autre région, et l'universelle bonté " ne devait pas ordonner toute chose " pour le petit nombre des élus ou des " proscrits. Que voulaient dire les an-" ciens, quand ils parlaient de la des-"tinée avec tant de terreur? Que " peut-elle cette destinée sur les êtres "vulgaires et paisibles? Ils suivent les "saisons, ils parcourent docilement le " cours habituel de la vie. Mais la prê-" tresse qui rendait les oracles se sen-" tait agitée par une puissance cruelle. "Je ne sais quelle force involontaire " précipite le génie dans le malheur : "il entend le bruit des sphères que les " organes mortels ne sont pas faits pour " saisir; il pénètre les mystères du sen-"timent inconnus aux autres hommes,

et son âme recèle un Dieu qu'elle ne geut contenis!

"Sublime créateur de cette belle " nature, protége-nous! Nos élans " sont sans force, nos espérances men-" songères. Les passions exercent en " nous une tyrannie tumultueuse, qui "ne nous laisse ni liberté ni repos. " Peut-être ce que nous ferons demain " décidera-t-il de notre sort; peut-"être hier avons-nous dit un mot que " rien ne peut racheter. Quand notre " esprit s'élève aux plus hautes pen-" sées, nous sentons, comme au som-" met des édifices élevés, un vertige " qui confond teus les objets à nos re-"gards; mais alors même la douleur, " la terrible douleur, ne se perd point " dans les nuages, elle les sillonne, elle " les entr'ouvre. O mon Dieu, que " veut-elle nous annoncer?" . . .

A ces mots, une pâleur mortelle couvrit le visage de Corinne; ses yeux

# 340 (ORINNÉ OU L'ITALIE.

se fermèrent, et elle serait tombée à terre, si lord Nelvil ne s'était pas à l'instant trouvé près d'elle pour la soutenir.

The transport of the tr

#### CHAPITRE V.

CORINNE revint à elle, et la vue d'Oswald, qui avait dans son regard la plus touchante expression d'intérêt et d'inquiétude, lui rendit un peu de calme. Les Napolitains remarquaient avec étonnement la teinte sombre de la poésie de Corinne; ils admiraient l'harmonieuse beauté de ses vers : mais ils auraient souhaité que ces vers fussent inspirés par une disposition moins triste: car ils ne considéraient les beauxarts, et parmi les beaux-arts la poésie, que comme une manière de se distraire des peines de la vie, et non de creuser plus avant dans ses terribles secrets. Mais les Anglais qui avaient entendu Corinne étaient pénétrés d'admiration pour elle.

Ils étaient ravis de voir ainsi les sentiments mélancoliques exprimés avec l'imagination italienne. Cette belle Corinne dont les traits animés et le regard plein de vie étaient destinés à peindre le bonheur, cette fille du soleil, atteinte par des peines secrètes, ressemblait à ces fleurs encore fraîches et brillantes, mais qu'un point noir causé par une piqûre mortelle menace d'une fin prochaine.

Toute la société s'embarqua pour retourner à Naples; et la chaleur et le calme qui régnaient alors faisaient goûter vivement le plaisir d'être sur la mer. Goethe a peint, dans une délicieuse romance, ce penchant que l'on éprouve pour les eaux au milieu de la chaleur. La nymphe du fleuve vante au pêcheur le charme de ses flots: elle l'invite à s'y rafraîchir, et séduit par degrés, enfin il s'y précipite. Cette puissance magique de l'onde ressemble, en quelque manière, au regard du ser-

pent qui attire en affrayant. La vague qui s'élève de loin et se grossit par degrés, et se hâte en approchant du rivage, semble correspondre avec un désir secret du cœur, qui commence doucement et devient irrésistible.

Corinne était plus calme; les délices du beau temps rassuraient son âme; elle avait relevé les tresses de ses cheveux pour mieux sentir ce qu'il pouvait y avoir d'air autour d'elle; sa figipre était ainsi plas charmante que jamais. Les instruments à vent qui suivaient dans une autre barque produimaient un effet enchanteur: ils étaient en charmonie avec la mer, les étoiles et la douceur enivrante d'un soir d'Italie: mais ils causaient une plus touchante émotion encore: ils étaient la voix du ciel au milieu de la nature.—Chère amie, dit Oswald à voix basse, chère amie de mon cœur, je n'oublierai jamais ce jour: en pourra-t-il jamais exister -Ronord ne Et en pronon-

çant cas paroles, ses yeux jétaient remplis de larmes. L'un des agrémens seducteurs d'Oswald, c'était cette émotion facile et cependant contenue qui mouillait souvent, malgré lui, ses yeux de pleurs: son regard avait alors une expression irrésistible.... Quelquefois même, au milieu d'une douce plaisanterie, on s'apercevait qu'il était ébranlé par un attendrissement secreti quii se mélait à sa gaieté: et lui idomnait i un noblesscharme. Hélass répottdits Corinne, non, je n'espère plus un jour tel que celui-ci; qu'il soit béni; da moins, comme le dernier de ma vie, s'il n'est pas, s'il ne peut pas être l'aurorend'un bonheur durable.--La grand Charles and Company

the second of th

-interinger and a service of the interior of t

LE temps commençait à changer lorsqu'ils arrivèrent à Naples; le ciel s'obscarcissait, et l'orage, qui s'annonçait dans l'air, agitait déjà fortement les vagues, comme si la tempête de la mer répondait du sein des flots à la tempête du ciel. Oswald avait devancé Corinne de quelques pas, parce qu'il voulais faire apporter des flambeaux pour la conduire plus surement jusqu'à sa demeure. En passant sur le quai, il wit des Lazzaroni rassemblés qui criaient assez haut: Ah! le pauvre homme, il ne peut pas s'en tirer; il faut avoir patience, il périra: - Que dites-vous, s'écria lord Nelvil avec impétuosité? de qui parlez-vous ? — D'un pauvre vieillard, répondirent-ils, qui se bai-

grait là bas, non toin du môle, mais qui a été pris par l'orage, et n'a pas assex de force pour lutter contre les vagues et regagner le bord. Le premier mouvement d'Oswald était de se jeter à l'eau; mais réfléchissant à la frayeur qu'il camerait à Corinne, lorsqu'elle approcherait, il offrit tout l'argent qu'il portait avec lui, et en promit le double à celui qui se jetterait dans l'eau pour retirer le vieillard. Les Lazzamai Nous avans refusèrent, en disant? trop peur, il y a trop de danger, vela ne se peut pas. En ce moment, le vieilfard disparut sous les flots. n'hésita plus, et s'élança dans la mer, malgré les vagues qui recouvraient sa tete. Il lutta cependant heureusement contre elles, atteignit le viellard qui périseait un instant plus tard, le saisit et le ramena sur la rive. Mais le froid de l'eau, les efforts violents d'Oswald contre la mer agitée, lui firent tant de mai, qu'au moment et il apportait de

wikilland our la rive, il tomba suns conamissance, et sa pâleur était telle en cet estat, qu'on demit croire qu'il n'existerait plus. (28) 1. 1 Comme passait allow, ne pouvant pas ne douter de ce qui venait d'arriver. ·Ille aperçut une grande foule rassemblée, et entendant crier: Il est mort, elle allait s'éleigner, aédant à la terreur ane lati inspiraient ces paroles, lorsquielle vit un des Anglais qui l'accompagnaient, fendre précipitamment la foule. Elle fit quelques pas pour le anivre, et le premier objet qui frappa sex regards ce fut l'habit d'Oswald, qu'il avait laissé sur le rivage en se jetant dans l'eau. Elle saisit cet habit avec un désespoir convulsif, croyant qu'il me restait plus que cela d'Oswald; et quend elle le reconnut enfin lui-même, bien qu'il parût sans vie elle se jeta . sur son corps instituté avec page sopte de transport, et, le pressant dans ses bras avec ardeur, elle eut l'inempri-

mable bonheur de sentir encorti-les battements du cœur d'Oswald, iqui se ranimait peut-être à l'approche de Corinne.—Il vit s'écria-t-elle, il vit? -Et dans ce moment elle, reprit inc force, un courage qu'avaient à peine les simples amis d'Oswald. Elle appela tous les secours, elle-même sut les donner: elle soutenait la tête d'Oswald évanoui elle le couvrait de ses larmes. et, malgré la plus ernelle agitation, elle n'oubliait rien, elle ne perdait pas un instant, et ses soins n'étaient point intercompus. par sa douleur. Oswald. paraissait un peu mieux. Cependant il n'avait point encore repris l'usage de ses sens. Corinne le fit transporter chez elle, et se mit à genoux à côté de lui, l'entoura des parfums qui devaient le ranimer, et l'appelait avec un accent si tendre, si passionné; que la vie devait revenir à cette voix. Oswald l'entendit, rouvrit les yeux et lui serra la main.

s Se peut-il que pour jouir d'un tel moment il ait fallu sentir les angoisses de l'enfer! Pauvre nature humaine! Nous ne connaissons l'infini que par la douleur; et dans toutes les jouissances de la vie il n'est rien qui puisse compenser le desespoir de voir mourir ce Cruelt s'ééria Corinne, cruel. qu'avez-vous / fait ? --- Pardonnez, : ret prit Oswald d'une voix encore tremblante, pardonnez. Dans l'instant où je me suis cru pret à perir, croyezmoi/where amie, j'avais peur pour vous. Admirable expression-de l'amour partage, de l'amour au plus heureux moment de la confiance intutuelle ! Corinne, vivement émue par ces délicientes paroles, ne put se les rappeler justura son dermer jour sans un attendrissement qui, pour quelques instants du incinst fait tout pardonner. William & Add william from the Anniety 

Little of Little and Land

for month of army on the mental.

CHAPITRE VII.

LE second mouvement d'Osyrald fut de porter sa main sur sa poitrine pour y retrouver le portrait de son père: il n était encore; mais les eaux l'avaient tellement efficé, qu'il était à prine reconnaissable. Oswald, amèrement affligé de cette perte, s'écria: - Mon Dieu! vous so'enlevez donc jusques à son image!-Corinne pria lord Nelvil de lui permettre de rétablir ce portrait. Il y consentit, mais sans beaugoup d'appoir. Quel fut son étennement, lorsqu'au hout de trois jours elle le rapporta, non-sculement réparé, mais plus frappant de ressendience encore qu'auparavant.-Oui, dit Oswald ance ravissement; oui, vous avez deviné ses traits et sa physionomie. Cest un

miracle du ciel qui vous désigne à moi comme la compagne de mon sort, puisqu'il vous révèle le souvenir de celui qui doit à jamais disposer de moi. Corinne, continua-t-il en se jetant à ses pieds, règne à jamais sur ma vie. Voilà Panneau que mon père avait donné à sa femme, l'anneau le plus saint, le plus sacré, qui fut offert par la bonne foi la plus noble, accepté par le cœur te plus fidèle; je l'ôte de mon doigt pour le mettre au tien. Et dès cet instant je me suis plus libre, tant que vous le conserverez, chère amie, je ne le suis phis. I'en prends l'engagement solombel avant de savoir qui vous étes, Fest votre ame que j'en crois, c'est elle qui m'a tout appris. Les événements de votre vie, s'ils viennent de vous, doivent être nebles comme votre caractère: s'ils viennent du sort, et que vous en ayez été la victime, je respercie le ciel d'être chargé de les réparen. Ainmi donce of the Contant, apprener-mail vos

secrets, vous le devez à celui dont les promesses out précédévotre confiance: du Oswald, répondit Corinner cette émotion si touchante naît en vous d'une enteur de et je ne puis accepter cet anneau sans la dissiper; vous croyez que j'ai deviné par une inspiration de cœur les traits- de votre père; mais je dois vous apprendre que je l'al vu lui-même plusieurs fois. --- Vous avez và mon père, s'écria lord Nelvil, et comment? dans quel heu, se peut-#? o mon Dieu! qui done êtes-vous?-Voilà votre anneau, dit Corinne avec une émotion étouffée, je dois déjà vous le rendre.-Non, reprit Oswald après un moment de silence, je jure de ne jamais être l'époux d'une autre, tant que vons ne me renverrez pas cet anneaus : Mais pardonnez au trouble que vous venéz d'exciter en mon âme; des idées confuses se retracent à moi, mon inquiétude est douloureuse. -Je le wois, reprit Corinne, et je vais

Labrener. Mats déjà votre voix n'est plus la même, et vos paroles sont changées. Peut être après avoir lu mon histoire, peut-être que l'horrible mot adieu..... Adieu, a'écria, lord Nelvik, non, chère amie, ce n'est que sur mon lit de mort que je pourrais te le dire. Ne le grains pas avant cet instant. - Corinne sortit, et peu de minutes après Thérésine entra dans la chambre d'Ossteld pour lui remettre de la part de as maltremedicent sprion on line of tional. Las whose the deal as a manufacture as a With a red low and loin Commercial हिन्दा अन्तर र यह र रामाय प्रदेश रहे कि सर प्राप्ति हुई daisont a su chi fisi revanes, inal alkat Agrication Super Sa State and Principle of La Friend Carles With W rolling saids of at the book mathe brode, a Mark in at short to get have sign April 18 6. Le Bar All States St. 18 19 Sales Color about a march and a very destinate of the physical research file color 1 2 11 1

## To have generally a sour Tought making the

HISTOIRE DE CORINNE.

## CHAPITRE PREMIER

Claward, je vais commencer par l'avent pair doit décider de ma vie; signapris l'avoir lu vous ne conjez pas passible de me pardonner, n'achevez point cette lettre et rejetez-moi loin de vous; mais si, quand vous connaîtrez et le nome et le sort auxquels j'ai renoncé, tout n'est pas brisé entre nous, ce que vous apprendrez ensuite servira peut-être à m'excuser.

Lord Edgermond était mon père; je suis née en Italie de sa première femme qui était Romaine, et Lucile Edgermond qu'on vous destinait pour réponsa est ma sœur du côté paternel; elle est le fruit du second mariage de mon père avec une Anglaise.

Maintenant écoutez-moi. Elevée en Italie je perdis ma mère lorsque je n'avais encore que dix ans; mais, comme en mourant elle avait témoigné un extrême désir que mon éducation fût tenminée avant que j'allasse en Augleterre, mon père me laissa chez une tante de ma mère, à Florence, jusqu'à l'âge de quinze ans; mes talents, mes goûts, thon caractère même étaient formés rivand la mort de ma tante décida men pere à me rappeler près de lui. trivate dans une petite villede Northwite herland, qui ne peut, je ordisi donnar susmocridée de l'Angleterne à : inque c'est tout ca que j'en ai consu pendant les six années que j'y ai passées; son mère des mon enfance sie m'avait entrétenue que de malheur dennemblus vivre en Italie, et ma tante m'avait souvent me pété que c'était la grainte de quitter con puys qui avait fait mousir mens mèrs

de chagrin. Ma bonne tante se persuadait aussi qu'une catholique était damnée quand elle vivait dans un pays protestant; et bien que je ne partageasse pas cette crainte, cependant l'idée d'aller en Angleterre me causait béaucoup d'effroi.

Je partis avec un sentiment de tristesse inexprimable. La femme qui était venue me chercher ne savait pas l'italien; j'en dissis bien encore quelques mots à la dérobée avec ma pauvre Thésésine qui avait consenti à me suivre, duoiqu'elle no cessât de pleurer en stéloignant de sa patrie; mais il fallut mandéshibituei de cess sons drasinonieux pai plaisent tant incme aux étrans gers] et dont le charme était uni pour moi à tous les squivenirs de l'enfance Je m'avançais vers le mond; sensation triste et sombre que j'éprouvais, sans en concevoir bien clairement la cause. Il y avait cinq ans que je n'avais vu znon père quand j'arrivai chez lui. Je

pus à priné le reconnaître ;; il me sembla que sa figure avoit pris un caractère plus grave; cependant il me recut avec un tendre intérêt, et me dit beaucoup que je ressemblais à ma mère. Ma petite sœur, qui ayait alors trois, ans, me fut amenée; c'était la figure la plus blanche, les cheveux de soie les plus blonds que j'eusse jamais vus. Je, la regardai avec étonnement; car nous, n'avons presque pas de ces figures en, Italie, mais des ce moment elle m'intéressa beaucoup; je pris ce jour-là, même de ses cheveux pour en faire, un bracelet, que j'ai toujours conservé. depuise Enfin, ma belle-mère parut et l'impression qu'elle me fit la première sois que je la vis s'est constam. ment accrue et renouvelée pendant les six années que j'ai passées avec, elle.

Lady Edgermond aimait exclusivement la province où elle était née, et i mon père, qu'elle dominait, lui avait

fait le sacrifice du séjour de Landres on d'Edimboing. C'était une personne froide, digne, silencieuse, dont les yeux étaient sensibles quand elle regardait sa fifle, mais qui avaient d'ailleurs quelque chose de si positif dans l'expression de sa physionomie et dans ses discours, qu'il paraissait impossible de lui faire entendre, ni une idée nouvelle, ni seulement une parole à laquelle elle ne fût pas accoulumée. Elle me recut bien, mais j'aperçus facilement que toute ma manière la surprenait, et qu'elle se proposait de la changes, ai elle le pouvait. L'on ne dit pas un mot pendant le dinér, hien qu'on est invité quelques personnes du voisinage; je m'ennuyais tellement de ce silence, qu'au milieu du repas j'essayai de parler un peu à un homme âgé qui était assis à côté de moi. Je savais assez bien l'anglais, que mon père m'avait appris dès l'enfance, et je citai dans la conversation des vers Italiens très, purs,

telés delicate, mais dans lesquels il était questions d'amour : ma belle-mère, qui savait um peu d'italien, montegarda; rangib et donna le signal aux femmes, plutôt qu'à l'ordinaire encore, de se retirer pour aller préparer le thé, et laisser les hommes seuls à table pendant le dessert. Je n'entendais rien à cet usage, qui surprend beaucoup en Italie, où l'on ne peut concevoir aucun agrément dans la société sans les femmes; et je crus, un moment, que ma belle-mère était si indignée coutre moi, qu'elle ne voulait pas rester dans la chambre où j'étais. Cependant je merassurai, parce qu'elle ine fit signe de la suivre, et ne m'adressa aucun 161 proche pendant les trois heures que nous passames dans le salon, attendant que les hommes vinsuent nous reioindre.

Ma belle mère à souper me dit assez doucement qu'il n'était pas d'usage que les jeunes personnes parlassent, et

que surtout elles ne devaint jamais se permettre de citer des vers où le mot d'amour était prononcé - Miss Edgermond, ajouta t-elle, vous devez. tâcher d'oublier tout ce qui tient à l'Italie; c'est un pays qu'il serait à désirer que vois n'eussiez jamais connu. Le passai la nuit à pleurer; mon cœur était oppressé de tristesse; le matin j'allai me promener; il faisait un brouillard affreux; je n'aperçua pas le soleil, qui du moins m'aurait rappelé ma patrie; je rencontrai mon père; il vint à moi, et me dit :-- Ma chère enfant, ce n'est pas ici comme en Italie, les femmes n'out d'autre vocation parmi nous que les devoirs domestiques; les talents que vous avez vous désennuieront dans la solitude; peut être surez-. vous un mari qui s'en fera plaisir, mais dans une petite ville comme celle-ci, tout ce qui attire l'attention, excite l'envie, et vous ne trouveriez pas du tout à vous marier, si l'en croyait que vous, avez des goûts étrangers à nos mœurs; ici la manière d'exister doit être soumise aux anciennes habitudes d'une province, éloignée. J'ai passé avec votre mère douze ans en Italie, et le souvenir m'en est très-doux; j'étais jeune alors, et la nouveauté me plaisait; à présent je suis rentré dans ma case, et je m'en trouve bien; une vie régulière, même un peu monotone, fait passer le temps sans qu'on s'en aperçoive. Mais il ne faut pas lutter contre les usages du pays où l'on est établi, l'on en souffre toujours; car dans une ville aussi petite que celle où nous sommes, tout se sait, tout se répète: il n'y a pas lieu à l'émulation, mais bien à la jalousie, et il vaut mieux supporter un peu d'ennui, que de rencontrer toujours des visages surpris et malveillants, qui vous demanderaient à chaque instant raison de ce que vous faites.

Non, mon cher Oswald, vous ne pouvez vous faire une idée de la peine TOME II.

que j'éprouvai en entendant mon père parler ainsi. Je me le rappelais plein de grâce et de vivacité, tel que je le l'avais vu dans mon enfance, et je le vovais courbé maintenant sous ce manteau de plomb, que Le Dante décrit dans l'enfer, et que la médiocrité jette sur les épaules de ceux qui passent. sous son joug; tout s'éloignait à mes regards, l'enthousiasme de la nature, des beaux-arts, des sentiments; et monâme me tourmentait comme une flamme inutile qui me dévorait moi-même, n'ayant plus d'aliments au-dehors. Comme je suis naturellement douce, ma belle-mère n'avait point à se plaindre de moi dans mes rapports avec elle; mon père encore moins, car je l'aimais tendrement, et c'était dans mes entretiens avec lui que je trouvais encore quelque plaisir. Il était résigné, mais il savait qu'il l'était ; tandis que la plupart de nos gentilshommes campagnards, buvant, chassant et dor-

in the late of the

mant, croyaient mener la plus sage est la plus belle vie du monde.

Leur contentement me troublait à un tel point, que je me demandais si ce n'était pas à moi dont la manière de penser était une folie: et si cette existence toute solide qui échappe à la douleur comme à la pensée, au sentiment comme à la rêverie, ne valait pas beaucoup mieux que ma manière d'être; thais à quoi m'aurait servi cette triste conviction! à m'affliger de mes facultés comme d'an malheur, tandis qu'elles passaient en Italie pour un beau don du ciel.

Parmi les personnes que nous voyions, il y en avait qui ne manquaient pas d'esprit; mais elles l'étouffaient comme une lueur importune; et pour l'ordinaire; vers quarante ans, ce petit mouvement de leur tête s'était engourdi avec tout le reste. Mon père, vers la fin de l'automne, allait beaucoup à la chasse, et nous l'attendions quelquefois jusqu'à

minuit. Pendant son absence, je restais dans ma chambre la plus grande partie de la journée, pour cultiver mes talents, et ma belle-mère en avait de l'humeur. A qui bon tout cela, me disait-elle, en serez-vous plus heureuse? Et ce mot me mettait au désespoir. Qu'est-ce donc que le bonheur, me disais-je, si ce n'est pas le développement de nos facultés? Ne vaut-il pas autant se tuer physiquement que moralement? Et s'il faut étouffer mon esprit et mon âme, que sert de conserver le misérable reste de vie qui m'agite en vain? Mais je me gardais bien de parler ainsi à ma belle-mère. Je l'avais essayé une ou deux fois, mais elle m'avait répondu qu'une femme était faite pour soigner le ménage de son mari et la santé de ses enfants; que toutes les autres prétentions ne faisaient que du mal, et que le meilleur conseil qu'elle avait à me donner, c'était de les cacher si je les avais; et ce discours, tout commun qu'il était, me laissait absolument sans réponse: car l'émulation, l'enthousiasme, tous ces moteurs de l'âme et du génie ont singulièrement besoîn d'être encouragés, et se flétrissent comme les fleurs sous un ciel triste et glacé.

Il n'y a rien de si facile que de se donner l'air très-moral, en condamnant tout ce qui tient à une âme élevée. Le devoir, la plus noble destination de l'homme, peut être dénaturé comme toute autre idée, et devenir une arme hostile, dont les esprits étroits, les gens médiocres et contents de l'être se servent pour imposer silence au talent et se débarrasser de l'enthousiasme, du génie, enfin de tous leurs ennemis. On dirait, à les entendre, que le devoir consiste dans le sacrifice des facultés distinguées que l'on possède, et que l'esprit est un tort qu'il faut expier, en menant précisément la même vie que ceux qui'en manquent; mais est-il vrai que le de-

Syan a me district.

yoir prescrive à tous les caractères des règles semblables? Les grandes pensées, les sentiments généreux ne sont-ils pas dans ce monde la dette des êtres capables de l'acquitter? Chaque femme comme chaque homme ne doit-elle pas se frayer une route d'après son caractère et ses talents? Et faut-il imiter l'instinct des castors, dont les générations se succèdent sans progrès et sans diversité?

Non, Oswald, pardonnez à l'orqueil de Corinne; mais je me croyais faite pour une autre destinée; je me sens aussi soumise à ce que j'aime, que ces femmes dont j'étais entourée, et qui ne permettaient ni un jugement à leur esprit ni un désir à leur cœur; s'il vous plaisait de passer vos jours au fond de l'Ecosse, je serais heureuse d'y vivre et d'y mourir auprès de vous; mais loin d'abdiquer mon imagination, elle me servirait à mieux jouir de la nature, et plus l'empire de mon esprit serait éten-

du, plus je trouverais de gloire et de bonheur à vous en déclarer le maître.

Ma belle-mère était presque aussi importunée de mes idées que de mes actions; il ne lui suffisait pas que je menasse la même vie qu'elle, il fallait. encore que ce fût par les mêmes motifs; car elle voulait que les facultés qu'elle n'avait pas fussent considérées seulement comme une maladie. Nous vivions. assez près du bord de la mer, et le went du nord se faisait sentir souvent dans notre château: je l'entendais sifster la nuit à travers les longs corridors de notre demeure, et le jour il favorisait merveilleusement notre silence quand nous étions réunies. Le temps était humide et froid; je ne pouvais presque jamais sortir sans éprouver une sensation douloureuse; il y avait dans la nature quelque chose d'hostile qui me. faisait regretter amèrement sa bienfaisance et sa douceur en Italie. 19 11 11

Nous rentrions l'hiver dans la ville,

si c'est une ville toutefois qu'un lieu où il n'y a ni spectacle, ni édifices, ni mu-isique, ni tableaux, c'était un massemblement de commérages, une collection d'ennuis divers et pareils.

La naissance, le mariage et la mort composaient toute l'histoire de notre société, et ces trois événements différaient là moins qu'ailleurs. Représentez-vous ce que c'était pour une Italienne comme moi, que d'être assise autour d'une table à thé, plusieurs heures par jour après dîner, avec la société de ma belle-mère. Elle était composée de sept femmes les plus graves de la province; deux d'entre elles étaient des demoiselles de cinquante ans, timides comme à quinze, mais beaucoup moins gaies qu'à cet âge. Une femme disait à l'autre; Ma chère, croyez-vous que l'eau soit assez bouillante pour la verser sur le thé. Ma chère, répondait l'autre, je crois que ce serait trop tot: car ces messieurs ne sont pas encore

prets à venir. Resteront-ils long-temps à table aujourd hui, disait la troisième, quien croyez-vous, ma chère?-Je ne sais pas, répondait la quatrième, il mé semble que l'élection du parlement doit avoir lieu la semaine prochaine, et il se pourrait qu'ils restassent pour s'en entretenir. Non, reprenait la cinquième, je crois plutôt qu'ils parlent de cette chasse au renard qui les a tant occupés . la semaine persée, et qui doit recommencer lundi prochain; je crois cependant que le diner sera bientôt fini. Ah! je ne l'espère guères, disait la sixième en soupirant, et le silence recommençait. J'avais été dans les couvents d'Italie; ils me paraissaient pleins de vie à côté de ce cercle, et je ne savais qu'y devenir.

Tous les quarts d'heure il s'élevait une voix qui faisait la question la plus insipide, pour obtenir la réponse la plus froide, et l'ennui soulevé retombait avec un nouveau poids sur ces

femmes que l'on aurait pu eroire malheureuses, si l'habitude prise dès l'enfance n'apprenait pas, à tout supporter. Enfin les messieurs revenaient, et ca moment si attendu n'apportait pas un grand changement dans la manière d'être des femmes: les hommes continuaient leur conversation auprès de la cheminée: les femmes restaient dans le fond de la chambre, distribuant les tasses, de thé; et, quand. l'heure du départ arrivait, elles s'en allaient avec leurs époux, prêtes à recommencer le lendemain une vie qui ne différait de celle de la veille que par la date de l'almanach et la trace des années qui venait enfin s'imprimer sur le visage de cas femmes, comme si elles avaient vécu pendant ce temps.

Me pa puis concevoir encare commant, mon talent a pu échappes au fnoid martel dont j'étais entourée; car il no faut pas se le cacher, il y a deux cétés à toutes les manières de voir: on peut vanter l'enthousiasme, on peut le blamer; le mouvement et le repos, la variété et la monotonie sont susceptibles d'être attaqués et défendus par divers arguments; on peut plaider pour la vie, et il y a cependant assez de bien. à dire de la mort, ou de ce qui lui ressemble. Il n'est donc pas vrai qu'on puisse tout simplement mépriser ce que disent les gens médiocres, ils pénètrent malgré vous dans le fond de votre pensée, ils vous attendent dans les moments où la supériorité vous a causé des chagrins, pour vous dire un hebien, tout tranquille, tout modéré en apparence, et qui est cependantile mot le plus dur qu'il soit possible d'entendre; car on ne peut supporter Penvie que dans les pays où cette enviemême est excitée par l'admiration qu'inspirent les talents; mais quel plus grand malheur que de vivre là où la supériorité ferait naître la jalousie et point l'enthousiasme! là où l'on seraite

372

hai comme une puissance, en étant moins fort qu'un être obscur! Telle était ma situation dans cet étroit séjour; je n'y faisais qu'un bruit importan à presque tout le monde, et je ne pouvais, comme à Londres ou à Edimbourg, rencontrer ces hommes supérieurs qui savent tout juger et tout connaître, et qui, sentant le besoin des plaisirs inépuisables de l'esprit et de la conversation, auraient trouvé quelque charme dans l'entretien d'une étrangère, quand même elle ne se serait pas en tout conformée aux sévères usages du pays.

tiers dans les sociétés de ma bellemère sans entendre dire un mot qui répendit ni à une idée ni à un sentiment; l'on ne se permettait pas même des gestes en parlant; on voyait sur le visage des jeunes filles la plus belle fraîcheur, les couleurs les plus vives et la plus parfaite immobilité: singulier contraste entre la nature et la soi ciété! Tous les âges avoient des plaisirs semblables: l'on prenait le thé, l'on jouait au whist, et les femmes vieillissaient en faisant toujours la même chose, en restant toujours à la même place: le temps était bien sûr de ne pas les manquer, il savait où les prendre.

Il y a dans les plus petites villes d'Italie un théâtre, de la musique, des improvisateurs, beaucoup d'enthousiasme pour la poésie et les arts, un beau soleil; enfin, on y sent qu'on vit; mais je l'oubliais tout à fait dans la province que j'habitais, et j'aurais pu, ce me semble, envoyer à ma place une poupée légèrement perfectionnée par la mécanique, elle aurait très-bien rempli mon emploi dans la société. Comme il y a partout, en Angléterre, des intérêts de divers genres qui litté norent l'humanité, les hommes, dans quelque retraite qu'ils vivent, out tous

jours les moyens d'occuper dignement leur loisir; mais l'existence des femmes, dans le coin isolé de la torre que j'habitais, était bien insipide. Il y en avait quelques-unes qui, par la nature et la réflexion, avaient développé leur esprit, et j'avais découvert quelques accents, quelques regards, quelques motsdits à voix basse, qui sortaient de la ligne commune; mais la petite opinion du petit pays, toute-puissante son petit cercle, étouffait entièrement ces germes: on aurait eu l'air d'une mauvaise tôte, d'une femme de vertudouteuse, si l'on s'était livré à parler, à se montrer de quelque manière; et ce qui était pis que tous les inconvénients, il n'y avait aucun avantage.

D'abord j'essayai de ranimer cettesociété endormie: je leur proposai de lire des vers, de faire de la musique. Une fois, le jour était pris pour cela; mais tout à coup une femme se rappela qu'il y avait trois semaines qu'elle. était invitée à souper chez sa tante; une autre qu'elle était en deuil d'une vieille ocusine qu'elle n'avait jamais vue et qui était morte depuis plus de trois mois; une autre, enfin, que dans son ménage il y avait des arrangements domestiques à prendre: tout cela était très-raisonnable; mais ce qui était toujeurs sacrifié, c'étaient les plaisirs de l'imagination et de l'esprit, et j'entendais si souvent dire: cela ne se peut pas, que parmi tant de négations, ne pas vivre, m'eût enegre semblé la meilleure de toutes.

Moi-même, après m'être débattue quelque temps, j'avais renoncé à mes vaines tentatives, non que mon père me les interdit, il avait même engagé ma belle-mère à ne pas me tourmenter à oet égard; mais les insimuations, mais les regards à la dérobée, pendant que je parlais, mille petites peines semblables aux liens dont les pygmées entouraient Gulliver, me rendaient

tous les mouvements impossibles, et que: finissais par faire comme les autres, end apparence, mais avec cette différence! que je mourais d'ennui, d'impatience et de dégoût au fond du cœur. J'avais: déjà passé ainsi quatre années les plus: fastidieuses du monde; et ce qui m'afin fligeait davantage encore, je sentaism mon talentese refroidir; mon espritese: remplissait, malgré moi, de petitessesen car, dans une société où l'on manque i tout à la fois d'intérêt pour les soiences la littérature, les tableaux et la mouson sique, où l'imagination enfin n'occupen personne, ce sont les petits faits, ides critiques minutieuses qui font méges-h sairement le sujet des entretiens; et les o esprite étrangers à l'activité commenam la médiation ont quelque chose d'étroit, or de susceptible et de contraint, curi rend les rapports de la société tout à la fois pégibles et fades.

Harly a là de jouissance que dans une certaine a régularité méthodique, aqui a

convient à ceau dont le désir est d'effacer toutes les supériorités, pour mettre le monde à leur miveau; mais cette miformité est une douleur habituelle pour les caractères appelés à une destinée qui leur soit propre; le sentiment amer de la malveillance que j'excitais malgré moi se joignait à l'oppression causée par le vide, qui m'empêchait de respirer. C'est en vain qu'on se dit tel homme n'est pas digne de me juger, telle famme n'est pas capable de me comprendre; le visage humain exerce un grand pouvoir sur le cœur humain; et quand vous lisez sur ce visage une désapprobation secrète, elle vous inquiete toujours, en dépit de vousmême; enfin, le cercle qui vous environne finit toujours par vous cacher le reste du monde; le plus petit objet placé devant votre ceil vous intercepte le soleil; il en est de même aussi de la cotterie dans laquelle on vit: ni (l'Eilrope ni la postérité ne pourraient renCORINNE OU L'ITALIE.

dre insensible aux tracasseries de la maison voisine; et qui veut être heureux et développer son génie, doit, avant tout, bien choisir l'atmosphère dont il s'entoure immédiatement.

## CHAPITRE II.

JE n'avais d'autre amusement que l'éducation de ma petite sœur; ma belle-mère ne voulait pas qu'elle sût la musique, mais elle m'avait permis de lui apprendre l'italien et le dessin, et je suis persuadée qu'elle se souvient encore de l'un et de l'autre, car je lui dois la justice qu'elle montrait alors beaucoup d'intelligence. Oswald, Oswald! si c'est pour votre bonheur que je me suis donné tant de soins, je m'en applaudis encore: je m'en applaudirais dans le tombeau.

J'avais près de vingt ans, mon père voulait me marier, et c'est ici que toute la fatalité de mon sort va se déployer. . Mon père était l'intime ami du vôtre, et c'est à vous, Oswald, à vous qu'il

pensa pour mon époux. Si nous nous étions connus alors, et si vous m'aviez aimée, notre sort à tous les deux eût été sans nuage. J'avais entendu parler de vous avec un tel éloge, que soit pressentiment soit orgueil, je fus extrêmement slattée par l'espoir de vous épouser. Vous étiez trop jeune pour moi, puisque j'ai dix-huit mois de plus que vous; mais votre esprit, votre goût pour l'étude devancait, ditton, votre âge, et je me me faisais une idée si douce de la vie passée avec un caractère tel qu'on peignait le vôtre, que cet espoir efficait entièrement mes préventions contre la manière d'exister des femmes an Angleterre. Je savais d'ailleurs que vous vouliez vous établir à Edimbourg ou à Londres, et j'étais sûre de trouver dans chacune de ces deux vides la société la plus distinguée. Je me disais alors, ce que je crois encore à présent, clest que tout le malheur de ma situation venait de vivre dans une petite San no ha hallowed

ville, reléguée au fond d'une province du nord. Les grandes villes seules conviennent aux personnes qui sortent de la règle commune, quand c'est en société qu'elles veulent vivre; comme la vie y est variée, la nouveauté y plaît; mais dans les lieux où l'on a pris une assez douce habitude de la monotonie, l'on n'aime pas à s'amuser une fois, pour découyrir que l'on s'ennuie tous les jours.

Je me plais à le répéter, Oswald, quoique je ne vous eusse jamais vu, j'attenchis votre père, qui devait venir passer huit jours chez le mien, avec une véritable anxiété; et ce sentiment était alors trop peu motivé pour qu'il ne fût pas un avant-coureur de ma destinée. Quand lord Nelvil arriva, je désirai de lui plaire, je le désirai pent-être teop, et je fis pour y réussir infiniment plus de frais qu'il n'en fallait; je lui montrai tous mes talents, je dansai, je chantai, j'improvisai pour lui, et mon esprit,

long-temps contenu, fut peut-être trop vif en brisant ses chaînes. Depuis sept ans l'expérience m'a calmée; j'ai moins d'empressement à me montrer; je suis plus accoutumée à moi; je sais mieux attendre; j'ai peut-être moins de confiance dans la bonne disposition des autres, mais aussi moins d'ardeur pour leurs applaudissements, enfin il est possible qu'alors il y eût en moi quelque chose d'étrange. On a tant de feu, tant d'imprudence dans la première jeunesse! on se jette en avant de la vie avec tant de vivacité! L'esprit, quelque distingué qu'il soit, ne supplée jamais au temps: et bien qu'avec cet esprit on sache parler sur les hommes comme si l'on les connaissait, on n'agit point en conséquence de ses propres aperçus; on a je ne sais quelle fièvre dans les idées, qui ne nous permet pas de conformer notre conduite à propres raisonnements.

Je crois, sans le savoir avec certi-

tude, que je parus, à lord Nelvil une personne trop vive, car après avoir passé huit jours chez mon père, et s'être montré cependant très-aimable pour moi, il nous quitta et écrivit à mon père que, toute réflexion faite, il trouvait son fils trop jeune pour conclure le mariage dont il avait été question. Oswald, quelle importance attacherezvous à cet ayeu? Je pouvais vous dissimuler cette circonstance de ma vie, je ne l'ai pas fait. Serait-il possible cependant qu'elle vous parut ma condamnation? Je suis, je le sais, améliorée depuis sept années; et votre père aurait-il vu sans émotion ma tendresse et mon enthousiasme pour vous! Oswald, il vous aimait, nous nous serions entendus.

Ma belle-mère forma le projet de me marier au fils de son frère aîné, qui possédait une terre dans notre voisinage; c'était un homme de trente ans, riche, d'une belle figure, d'une nais-

sance illustre et d'un caractère fort honusts; mais si parfaitement convainetde l'autorié d'un mari sur sa femme, et de la destination soumise et domes. tique de cette femme, qu'un doute à cet égand l'aurait autant révolté que sil'on avait mis en question l'honneur. ou la probité. M. Maclinson (c'était sonnom) avait assez de goût pour moi, et ce qu'on disait dans la ville de mon esprit et de mon caractère singulier ne l'inquiétait pas le moins du monde, il; y ayait tant d'ordre dans sa maison, tout s'y faisait si régulièrement, à la même heure et de la même manière, ut qu'il était impossible à personne d'y rien changer. Les deux vieilles tantes: qui dirigaiera le ménage, les domes de tiques, les chevaux mêmes n'auraient, pas su faire une seule chose différente de la veille, et les meubles qui assis... taient à ce genre de vie depuis trois génégations se soraient, je crois, déplacés « d'eux-mêmes si quelque chose de nouveau leur était apparu. M. Maclimon avait donc raison de ne pas craindre mon arrivée dans ce lieu; le poids des habitudes y était si fort, que la petite liberté que je me serais donnée aurait pu le désennuyer un quart d'heure par semeine, mais n'aurait jamais eu surement une autre conséquence.

C'était un homme bon, incapable de faire de la peine; mais si cependant ie lui avais parié des chagrins sans nombre qui penvent tourmenter une âme active et sensible, il m'aurait considérée comme une personne vaporeuse, et ' m'aurait simplement conseillée de monter à cheval, et de prendre l'air. Il désimit de m'épouser précisément parce qu'il ne se doutait pas des besoins de l'esprit ni de l'imagination, et que je lui plaisais sans qu'il me comprit. S'il avait eu seulement l'idée de ce que c'était qu'une femme distinguée, et des avantages et des inconvénients qu'effe " peut avoir, il eut craint de ne pes être TOME II.

386

assez aimable à mes yeux; mais ce genre d'inquiétude n'entrait pas même dans sa tête: jugez de ma répugnance pour un tel mariage. Je le refusai décidément; mon père me soutint; ma belle-mère en concut un vif ressentiment contre moi : c'était une personne despotique au fond de l'âme, bien que sa timidité l'empêchât souvent d'exprimer sa volonté: quand on ne la devinait pas, elle en avait de l'hymeur; et quand on lui résistait après qu'elle avait fait l'effort de s'exprimer, elle le pardonnait d'autant moins, qu'il lui en avait plus coûté pour sortir de sa réserve accontumée.

Toute la ville me blâma de la manière la plus prononcée. Une union aussi convenable, une fortune si bien en ordre, un fromme si estimable, un nom si considéré, tel était le cri général! Fessayai d'expliquer pourquoi cette union si convenable ne me convenait Bast j'e perdis ma peine. Quelquefeis je me faisais comprendre quand je parlais; mais dès que j'étais partie, ce que j'avais dit ne laissait aucune trace; car les idées habituelles rentraient aussitôt dans les têtes de mes auditeurs, et ils recevaient avec un nouveau plaisir ces anciennes connaissances que j'avais un moment écartées.

Une femme beaucoup plus spirituelle que les autres, bien qu'elle se fût conformée en tout extérieurement à la vie commune, me prit à part, un jour que j'avais parlé avec encore plus de vivacité qu'à l'ordinaire, et me dit ces paroles qui me firent une impression profonde:-Vous vous donnez beaucoup de peine, ma chère, pour un résulsat impossible: vous ne changerez pas la nature des choses; une petite ville du nord, sans rapport avec le reste du. monde, sans goût pour les arts ni pour. les lettres, ne peut être, autrement qu'elle n'est: si vous devez vigre giant soumettez-vous; allez-yaus-en, si vousc

le pouvez; il n'y a que ces deux partis à prendre.—Ce raisonnement n'était que trop évident; je me sentis pour cette femme une considération que je n'avais pas pour moi-même; car, avec des goûts assez analogues aux miens, elle avoit su se résigner à la destinée que je ne pouvais supporter; et tout en aimant la poésie et les jouissances idéales, elle jugeait mieux la force des choses et l'obstination des hommes. Je cherchai beaucoup à la voir; mais ce fut en vain; son esprit sortait du cercle, mais sa vie vi était renfermée; et je crois même qu'elle craignait un peu de réveiller, par nos entretiens, sa supériorité naturelle: qu'en aurait-elle fait?

## CHAPITRE III.

FAURAIS cependant passé toute ma vie dans la déplorable situation où je me trouvais, si j'avais conservé mon père, mais un accident subit me l'enleva: je perdis avec lui mon protecteur, mon ami, le seul qui m'entendit encore dans ce désert peuplé, et mon désespoir fut tel, que je n'eus plus la force de résister à mes impressions. L'avais vingt ans quand il mourut, et je me trouvai sans autre appui, sans autre relation que ma belle-mère, une personne avec laquelle, depuis cinq ans que nous vivions ensemble, je n'étais pas plus liée que le premier jour. Elle se mit à me reparler de M. Maclinson, et quoiqu'elle n'eût pas le droit de me

commander de l'épouser, est me recevait que lui chez elle, et me déclarait assez nettement qu'elle ne favoriserait aucun autre mariage. Ce n'était pas qu'elle aimât beaucoup M. Maclinson, quoiqu'il fût son proche parent; mais elle me trouvait dédaigneuse en le refusant et elle faisait cause commune avec lui, plutôt pour la désense de la médiocrité que par amour-propre de famille.

Chaque jour ma situation devensit plus odieuse; je me sentais saisie par la maladie du pays, la plus inquiete douleur qui puisse s'emparer de l'âme. L'exil est quelquefois, pour les caractères vifs et sensibles, un supplice beaucoup plus cruel que la mort: l'imagination prend en déplaisance tous les objets qui vous entourent, le climat, le pays, la langue, les usages, la vie en masse, la vie en détait; it y a une peine pour chaque situation: car la patrie mons donne mille plaisirs habituels que nous ne con-

39**1** 

paissons pas nous-mêmes avant de les avoir perdus:

L'aria, i tronchi, il terren, le mura, i sassi! (a)

C'est déjà un vif chagrin que de ne plus voir les lieux où l'on a passé son enfance: les souvenirs de cet âge, par un charme particulier, rajeunissent le cœur et cependant adoucissent l'idée de la mort. La tombe rapprochée du bergeau, semble placer sous le même ombrage tout une vie; tandis que les années passées sur un sol étranger sont comme des branches sans racines. La génération qui vous précède ne vous a pas vu naître; elle n'est pas pour vous la génération des pères, la génération protectrice; mille intérêts qui vous sont communs avec vos compatriotes ne sont

<sup>(</sup>a) La langue, les monnes, l'air, les appres, la

plus entendus par les étrangers; il faut tout expliquer, tout commenter, tout dire, au lieu de cette communication facile, de cette effusion de pensées qui commence à l'instant où l'on retrouve ses concitoyens. Je ne pouvais me rappeler, sans émotion, les expressions bienveil lantes de mon pays. Cara, Carissima, disais-je quelquefois en me promenant toute seule, pour m'imiter à moi-même l'accueil si amical des Italiens et des ftal liennes; je comparais cet accueil à celui que je recevais.

Chaque jour j'errais dans la cainpagne, où j'avais coutume d'entendre,
le soir, en Italie, des airs harmonieux
chantés avec des voix si justes, et les
cris des corbeaux retentissaient seuls
dans les nuages. Le soleil si beau, l'air
si suave de mon pays était remplacé
par les brouillards; les fruits murissaient à peine, je ne voyais point de
vignes, les fleurs croissaient languissamment à long intervalle l'une de

l'autre; les sapins couvraient les montagnes toute l'année, comme un noir vôtement: un édifice antique, un tableau seulement, un beau tableau aurait relevé mon âme, mais je l'aurais vainement cherché à trente milles à la ronde. Tout était terne, tout était morne autour de moi, et ce qu'il avait d'habitations et d'habitants servait seulement à priver la solitude de cette horreur poétique qui donne à l'âme un frisson assez doux. Il y avait de l'aisance, un peu de commerce et de la culture autour de nous; enfin, ce qu'il faut pour qu'on vous dise: Vous devez être contente, il ne vous manque rien. pide jugement porté sur l'extérieur de la vie, quand tout le foyer du bonheur et de la souffrance est dans le sanctuaire le plus intime et le plus secret, de nousmêmes!

A vingt et un ans, je devais naturellement entrer en possession de la fortune de ma mère et de celle que mon

père m'avait laissée. Une sois alors, dans mes reveries solitaires, if me vint dans l'idée, puisque j'étois orpheline et maieure, de rétourner en Italie pour y mener une vie indépendante, tout entière consacrée aux arts. Ce projet, quand il entra dans ma pensée, m'enivra de bonheur, et d'abord je ne concus pas la possibilité d'une objection. Cependant, quand ma fièvre d'espérance fut un peu calmée, j'eus peur de cette résolution irréparable; et me représentant ce qu'en penseraient tous ceux que je connaissais, le projet que j'avais d'abord trouvé si facfle me sembla tout à fait impraticable; mais néanmoins l'image de cette vie av milieu de tous les souvenirs de l'antiquité, de la peinture, de la unusique, s'était offerte à moi avec tant de détails et de charmes, que j'avais pris un nouveau dégoût pour mon ennuyeuse existénce.

Mon talent que j'avais craint de pert dre s'étuit accru par l'étude suivie que

j'avais faite de la littérature anglaise; la munière profonde de penser et de sentir qui cametérisa vos poëtes avait fortifié mon esprit et mon âme, sans que j'eusse rien perdu de l'imagination vive qui semble n'appartenir qu'aux habitants de nos contrées. Je pouvais donc me croire destinée à des avantages particuliers, par la réunion des circoustances rares qui m'avaient donné une double éducation. et si je puis m'exprimer ainsi, deux nationalités différentes. Je me souvenais de l'approbation qu'un petit nombre de bons juges avaient accordée dans Florence à mes premiers essais en poésie. Je m'exaltais sur les nouveaux succès que je pourrais obtenir; enfin j'espér rais beaucoup de moi : n'est-ce pas la première et la plus noble illusion de la iennesse?

Il me semblait que j'entrerais en possession de l'univers le jour où je ne sentimis plus le soutile desséchant de la médiocrité malucillantes mais quand, il fallait prendre la résolution de partir, de m'échapper secrètement, je me sentais arrêtée par l'opinion, qui m'en imposzit beaucoup plus en Angleterre qu'en Italie; car, bien que je n'aimasse pas la petite ville que j'habitais, je respectais l'ensemble du pays dont elle faisait partie. Si ma belle-mère avait daigné me coaduire à Londres ou à Edimbourg, si elle avait songé à me marier avec un homme qui eût assez d'esprit pour faire cas du ; mien, je n'aurais jamais renoncé ni à: mon nom, ni à mon existence, même pour retourner dans mon ancienne patrie: Enfin quelque dure que fût pour moi la domination de ma belle-mère ie n'aurais peut-être jamais en la force de changer de situation sans une multitude de circonstances qui se réunirent comme pour décider mon esprit incertain.

J'avais près de moi la femme de chambre Italienne que vous connaisses Théresine; elle est Toscano, et; bien que son esprit n'ait point été cultivé, elle se sert de ces expressions nobles et harmonieuses qui donnent tant de grâce aux moindres discours de notre peuple. C'était avec elle seulement que je parlais ma langue, et ce lien m'attachait à elle. Je la voyais souvent triste, et je n'osais lui en demander la cause, me doutant qu'elle regrettait, comme moi, notre pays, et craignant de ne pouvoir phis contraindre mes propres sentiments, s'ils étaient excités par les sentiments d'une autre. Il y a des peines qui s'adoucissent en les communiquant: mais les maladies de l'imagination s'augmentent quand on les confie; elles s'augmentent surtout, quand on apercoit dans un autre une douleur semblable à la sienne. Le mal qu'on souffre paraît alors invincible, et l'on n'essaie plus de le combattre. Ma pauvre Thérésine tomba tout à coup sérieusement malade, et, l'entendant gémir huit et jour je me déterminei à lui demander enfin

le sujet de ses chagras. Quelle fat men étonnement de l'entendre me dire presque tout ce que j'avais senti! n'avait pas si bien réfléchi que moi surla cause de ses peines; elle s'en prenait davantage à des circonstances locales, à des personnes en particulier; mais la tristesse de la nature, l'insipidité de la ville où nous demeurions, la froideur de ses habitants, la contrainte de leurs usages, elle sentait tout, sans pouvoir s'en rendre raison, et s'écriait sans cesse:-Oh! mon pays, ne vous reversai-je done jamais!-Et puis elle ajoutait cependant qu'elle ne voulait pas me quitter, et, avec une amertume qui me déchirait le cœur, elle pletrait de me poavoir concilier avec son attachement pour moi sen beau ciel d'Italie, et le plaisir d'entendre sa langue maternelle. · Rien ne fit plus d'effet sur mon ess prit que ce reflet de mes propres inni pressions dans une personne toute commune, mais qui wrait conservé le

caractère et les goûts italiens dans leur vivacité naturelle, et je lui promis qu'elle reverrait l'Italie.-Avec vous, répondit-elle. - Je gardai le silence. Alors elle s'arracha les cheveux, et jura qu'elle ne s'eloignerait jamais de moi; muis elle paraissait prête à mourir à mes yeux en prononçant ces paroles. Enfin il m'échappa de lui dire que j'y retournerais aussi, et ce mot, qui nisvait eu pour but que de la calmer, devint plus solennel, par la joie inexprimable qu'il lui causa et la confiance qu'elle y prit. Depuis ce jour, sans en rien dire, elle se lia avec quelques négociants de la ville, et m'annonçait exactement quand un vaisseau partait du port voisin pour Gênes on Livourne; je l'écoutais et je ne répondais rien: elle imitait aussi mon silence. mais ses yeux se remplissaient de lamnes. Ma santé souffrait tous les jours davant tage du climat et de mes peines intérsieures; mon esprit a besoin de mouves

ment et de gaieté, je vous l'andit sou, vent, la douleur me tuespit plik y a tropi de lutte en moi contre elle; illifaut lui céder pour n'en pas mourir.

Je revenais donc fréquemment à l'in dée qui m'avait occupée depuis la:morts de mon père; mais j'aimais beaucoup. Lucile qui avait alors neuf ians, et que je soignais depuis six comme sav seconde mère; un jour je pensnique:si je partais ainsi secrètement, je fernis un tel tort à ma réputation, que le nomb de ma sœur en souffrireit, et cette crainte me'fit renoncer, pour un temps, à mes projets. Cependant, un soir que l'étais plus affectée que jamais des chagrins que j'éprouvais, et dans mes rapporta avec ma belle-mère, et dans mes raps purts avec la société, je me trouvai seule a sooper avec hady Edgermond; ets après une heure de silence, il me prit foot a coup un tel ennui de son impertutbable froideur, que je commençai la conversation en me plaignant de la via

ques jet mensis, plus d'abord; pour la forcerà parler que pour l'emeuer à aucun. misiltat qui pât me concerner; maisien m'animant, je supposai tout à coup la possibilité, dans une situation semblable à la mienne, de quitter pour toujours L'Angleterre. Ma belle-mère n'en fut pas troublée, et, avec un sang-froid et une sécheresse que je, n'oublierai de mawie, elle me dit :-- Vous avez vingt-un zas, miss Edgermond, ainsi la fortune de metre: mère et aelle que votre père vonsia laissée sont à vous. Vous êtes donc la maîtresse de vous conduire comme vous le voudrez; mais si vous prenez un panti qui vous déshonore dans l'opizioo, vous devez à votre famille de changer de nom et de vous faire passer pour morte. Je me levai à ces, paroles avec impétuosité, et je sortis sans répondre. arrès une beure:

Cette dureté dédaigneuse, m'inspira, la plus vive indignation, et pour un moment un désin de veuggange tout à

fait étranger à mon caractère s'empage de moi. Ces mouvements se calmèrent s mais la conviction que personne ne s'intéressait à mon bonheuz rompit les liens qui m'attachaient encore à la maison où j'avais vu mon père. Certainement lady Edgermond ne me plaisait pas, mais je n'avais pas pour elle l'indifférence qu'elle me témoignait! j'étais touchée de sa tendresse pour sa fille, je oroyais l'avoir intéressée par les soins que je donnais à cet enfant; et peut-être, au contenire, ces soins mêmes avaient ils resoité sa palousie: car plus elle s'était imposé de sacrifices sur tous les points, plus elle était passionnée dans la seule affaction qu'elle se fût permise. Tout ce qu'ik y a dans le cœur humain, de vif et d'ardent, maîtrisé par sa raison sous tous les autres rapports, se retrouvait dans son caractère quand il s'agissait de sa fille.

- Auf miliens du ressentiment qu'ayajé

avec lady Edgermond, Theresine vint me dire, avec une émotion extrême, qu'un bâtiment arrivé de Liveurne même était entré dans le port, dont nous n'étions éloignées que de quelque lieues, et qu'il y avait sur ce bâtiment des négociants qu'elle connaissuit et qui étaient les plus bonnêtes gens du monde.-Ils sont tous Italiens, me dit-elle en pleurant, ils ne parlent qu'italien. Dans huit jours ils se rembarquent, et vont directement en Ita-Retournez avec eux, ma bonne Theresine, lui répondis-je.-Non Madame, s'écria-t-elle, j'aime mieux mourir ici. Et else sortit de ma chambre, où je restai réfléchissant à mes devoirs envers ma belle-mère. Il me paraissait clair qu'elle désirait ne plus m'avoir auprès d'elle; mon influence sur Lucile lui déplaisait; elle craignait que la réputation que j'avais autoun de/moi d'étie une personne extracadinaire, me nuisit un jour à l'établissement de sa

fille; enfin elle m'avait dit le secret de son cœur, en m'indiquant le désir que je me fisse passer pour morte; et ce conseil amer, qui m'avait d'abord tant révoltée, me parut, à la réflexion, assezraisonnable.

. — Oui, sans doute, m'écriai-je, passons pour morte dans des lieux où mon existence n'est qu'un sommeil agité. Je revivrai avec la nature, avec le, soleil, avec les beaux-arts; et les froides lettres qui composent mon nom, inscrites sur un vain tombeau, tiendront aussi bien que moi ma place dans ce séjour sans vie.—Ces élans de mon âme vers la liberté ne me donnèrent point encore cependant la force d'une, résolution décisive; il y a des moments où l'on se croit la puissance de ce qu'on désire, et d'autres où l'ordre habituel, des choses paraît devoir l'emporter sur tous les sentiments de l'âme. J'étais dans, cette indécision qui pouvait durer toujours, puisque rien au dehors de moi ne m'obligeait à prendre un parti,

lorsque, le Dimanche qui suivit ma conversation avec ma belle-mère, j'entendis vers le soir, sous mes fenêtres, des chanteurs Italiens qui étaient venus sur le bâtiment de Livourne, et que Thérésine avait attirés pour me causer une agréable surprise. Je ne puis exprimer l'émotion que je ressentis, un déluge de pleurs couvrit mon visage, tous mes souvenirs se ranimèrent : rien ne retrace le passé comme la musique; elle fait plus que retracer, il apparaît quand elle l'évoque, semblable aux ombres de ceux qui nous sont chers, revêtu d'un voile mystérieux et mélancolique. Les musiciens chantèrent ces délicieuses paroles de Monti, qu'il a: composées dans son exil:

Bella Italia, amate sponde,
Pur vi torno à riveder.
Trema in petto e si confonde (2000 2000)
L'alma oppressa dal piacer (2); 1000 2000

<sup>(</sup>a) Belle Italie, bords cheris, je vais donc

#### 406 CORINNE OU L'ITALIE.

J'étais dans une sorte d'ivresse, je sentais pour l'Italie tout ce que l'amour fait éprouver, désir, enthousiasme, regrets; je n'étais plus maîtresse de moi-même, toute mon âme était entraînée vers ma patrie: j'avais besoin de la voir, de la respirer, de l'entendre, chaque battement de mon cœur était un appel à mon beau séjour, à ma riante poptrée! si la vie était officite aux morts dans les tombeaux, ils ne soulèveraient pas la pierre qui les couvre, avec plus d'impatience que je n'en éprouvais pour écarter de moi tous mes linceuls, et reprendre possession de mon imagination, de mon génie, de la nature! Au moment de cette exaltatation causée par la musique, j'étais loin encore de prendre aucun parti, car mes sentiments étaient trop confus pour en tirer aucune idée fixe, lorsque ma

vous revoir encore; mon âme tremble et succombe à l'excèa de ce plaisir.

belle-mère entra, et me pria de faire cesser ces chants, parce qu'il était sean-dateux d'entendre de la musique le Dimanche. Je voulus insister: les Italiens partaient le l'endemain; il y avait six ans que je n'avais joui d'un semblable plaisir: ma belle-mère ne m'écouta pas, et me disant qu'il fallait, avant tout, respecter les convenances du pays où l'on vivait, elle s'approcha de la fenêtre et commanda à ses gens d'éloigner mes pauvres compatriotes. Ils partirent, et me répétaient de loin en loin, en chantant, un adieu qui me perçait le cœur.

La mesure de mes impressions était comblée, le vaisseau devoit s'éloigner le lendemain; Thérésine, à tout hasard et sans m'en avertir, avait tout préparé pour mon départ. Lucile était depuis huit jours chez une parente de sa mère. Les cendres de mon père ne reposaient pas dans la maison de campagne que nous habitions; il avait ordonné que son tombeau fût élevé dans la terre

qu'il avait en Ecosse. Enfin je partis sans en prévenir ma belle-mère, et lui laissant une lettre qui lui apprenait ma résolution. Je partis dans un de cas mements où l'on se livre à la destinée, où tout paraît meilleur que la servitude, le dégoût et l'insipidité; où la jeunesse inconsidérée se fie à l'avenir, et le voit dans les cieux comme une étoile brillante qui lui promet un heureax sort.

bien, 🗼

and the second second second

A second

### CHAPITRE IV.

Des pensées plus inquiètes s'emparèrent de moi quand je perdis de vue les côtes d'Angleterre; mais comme je n'y avais pas laissé d'attachement vif, je fus bientôt conselée, en arrivant à Livourne, par tout le charme de l'Italie. Je ne dis à personne mon véritable nom, comme je l'avais promis à ma belle-mère; je pris seulement celui de Corinne, que l'histoire d'une femme grecque, amie de Pindare, et poëte, m'avait fait aimer. (29) Ma figure, en se développant, avait tellement changé que j'étais sûre de n'être pas reconnue. J'avais vécu assez solitaire à Florence, et je devais compter sur ce qui m'est arrivé, c'est que personne à Rome n'a su qui j'étais. Ma belle-mère me manda

qu'elle avait répandu le bruit que les médecins m'avaient ordonné le voyage du midi pour rétablir ma santé, et que j'étais morte dans la traversée. Sa lettre ne contenait d'ailleurs aucune réflexion: elle me fit passer avec une très-grande exactitude toute ma fortune qui est assez considérable; mais elle ne m'a plus écrit. Cinq ans se sont écoulés depuis ce moment jusqu'à celui où je vous ai vu; cinq ans pendant lesquels j'ai goûté assez de bonheur : je suis venue m'établir à Rome, ma réputation s'est accrue, les beaux-arts et la littérature m'ont encore donné plus de jouissances solitaires qu'ils ne m'ont valu de succès, et je n'ai pas connu, jusques à vous, tout l'empire que le sentiment peut exercer; mon imagination colorait et décolorait quelquefois mes illusions sans me causer de vives peines; je n'avais point encore été saisie par une affection qui pût me dominer. ration, le respect, l'amour, n'enchaînaient point toutes les facultés de mon âme; je concevais, même en aimant, plus de qualités et plus de charmes que je n'en ai rencontrés; enfin je retais supérieure à mes propres impressions, au lieu d'être entièrement subjuguée par elles.

N'exigez point que je vous raconte comment deux hommes, dont la passion pour moi a'a que trop éclaté, ont occupé successivement ma vie avant de vous connaître: il faudrait faire violence à ma conviction intime pour me persuader maintenant qu'un autre que vous a pu m'intéresser, et j'en éprouve autant de repentir que de douleur. Je vous dirai seulement ce que vous avez apris déjà par mes amis, c'est que mon existence indépendante me plaisait tellement, qu'après de longues irrésolutions et de pénibles scènes j'ai rompu deux foix des liens que le besoin d'aimer m'avait fait contracter, et que je n'ai pu me ré-

soudre à rendre irrévocables. Un grand seigneur allemand voulait, en m'épousant, m'emmener dans son pays où son rang et sa fortune le fixaient. Un prince italien m'offrait à Rome même l'existence la plus brillante. Le premier sut me plaire en m'inspirant la plus haute estime; mais je m'aperçus avec le temps qu'il avait peu de ressources dans l'esprit. Quand nous étions seuls il fallait que je me donnasse beaucoup de peine pour soutenir la conversation et pour lui cacher avec soin ce qui lui manquait. Je n'osais, en causant avec lui, me montrer ce que je pais être, de peur de le mettre mal à l'aise; je prévis que son sentiment pour moi diminuerait nécessairement le jour où je cesserais de le ménager, et néanmoins il est difficile de conserver de l'enthousiasme pour ceux que l'on ménage. Les égards d'une fomme pour une infériorité quelconque daus un homme supposent toujours qu'elle ressent pour lui

plus de pitié que d'amour; et le genre de calcul et de réflexion que ces égards demandent flétrit la nature céleste d'un sentiment involontaire. Le prince itahen était plein de grâce et de fécondité dans l'esprit. Il voulait s'établir à Rome, partageait tous mes goûts, aimait mon genre de vie; mais je remarquai dans une occasion importante qu'il manquait d'énergie dans l'âme, et que dans les circonstances difficiles de la vie ce serait moi qui me verrais obligée de le soutenir et de le fortifier; alors tout fut dit pour l'amour; car les femmes ont besoin d'appui, et rien ne les refroidit comme la nécessité d'en donner. Je fus donc deux fois détrompée de mes sentiments, non par des malheurs ni des fautes, mais l'esprit observateur me découvrit ce que l'imagination m'avait caché.

Je me crus destinée à ne jamais aimer de toute la puissance de mon âme; quelquefois cette idée m'était pénible,

#### 414 CORINNE OU L'ITALIE.

plus souvent je m'applaudissais d'être libre; je craignais en moi cette faculté de souffrir, cette nature passionée qui menace mon bonheur et ma vie; je me rassurais toujours, en songeant qu'il était difficile de captiver mon jugement, et je ne croyais pas que personne pût jamais répondre à l'idée que j'avais du caractère et de l'esprit d'un homme; j'espérais toujours échapper au pouvoir absolu d'un attachement, en apercevant quelques défauts dans l'objet qui pourrait me plaire; je ne savais pas qu'il existe des défauts qui peuvent accroître l'amour même par l'inquiétude qu'ils lui causent. Oswald, la mélancolie, l'incertitude qui vous découragent de tout, la séverité de vos opinions, troublent mon repos sans refroidir mon sentiment; je pense souvent que ce sentiment ne me rendra pas heureuse; mais alors c'est moi que je juge, et jamais vons.

· Vous connaissez maintenant l'his-

toire de ma vie; l'Angleterre abandonnée, mon changement de nom, l'inconstance de mon cœur, je n'ai rien dissimulé. Sans doute vous penserez que l'imagination m'a souvent égarée; mais si la société n'enchaînait pas les femmes par des liens de tout genre dont les hommes sont dégagés, qu'y aurait-il dans ma vie qui pût empêcher de m'aimer? Ai-je jamais trompé? ai-je jamais fait de mal? mon âme at-elle jamais été flétrie par de vulgaires intérêts? Sincérité, bonté, fierté, Dieu demandera-t-il davantage à l'orpheline qui se trouvait seule dans l'univers? Heureuses les femmes qui rencontrent à leurs premiers pas dans la vie celui qu'elles doivent aimer toujours! Mais le mérité-je moins pour l'avoir connu trop tard?

Cependant je vous le dirai, milord, et vous en croirez ma franchise: si je pouvais passer ma vie près de vous, sans vous épouser, il me semble que, malgré la perte d'un grand bonheur, et d'une gloire à mes yeux la première de toutes, je ne voudrais pas na'unista' vous. Peut-être ce mariage est-il pour vous un sacrifice; peut-être un jourregretterez-vous cette belle Lucile, masœur, que votre père vous a destinée. Elle est plus jeune que moi de douze années; son nom est sans tache, comme la premiere fleur du printemps; il faudrait en Angleterre faire revivre le mien, qui est déjà passé sous l'empire de la mort. Lucile a, je le sais, une âmedeuce et pure; si j'en juge par son enfance, il se peut qu'elle soit capable de vous entendre en vous aimant. Oswald. vous êtes libre; quand vous le désirerez, votre: annesu vous sera rendo.

Peut-être voulez-vous savoir avant que de vous décider ce que je souffrimis si vous me quittez? Je l'ignore: il s'élève quelquefois des mouvements tumul-tueux dans mon âme, qui sont plus forts que ma raison, et je ne sensis pas come:

pable si de tels mouvements me rendaient l'existence tout à fait insupportable. Il est également vrai que j'ai' beaucoup de facultés de bonheur; je sens quelquefois en moi comme une fièvre de pensées qui fait circuler monsang plus vite. Je m'intéresse à tout; je parle avec plaisir; je jouis avec delices de l'esprit des autres, de l'intérêt qu'ils me témoignent, des merveilles de la nature, des ouvrages de l'art que l'affectation n'a point frappés de mort. Mais, serait-il en ma puissance de vivre quand je ne vous verrais plus? C'est à vous d'en juger, Oswald; car vous me comnaissez mieux que moi-même; je ne suis pas responsable de ce que je puis épreus ver; c'est à delui qui ensonce le poigrand à savoir si la blessure qu'il fait est mortelle. Mais quand elle le serait. Oswald, je devrais vous la pardonner.

Mon bonheur dépenden entier du sentiment que vous m'avez moutré de418

puis six mois. Je défierais toute la puissance de votre volonté et de votre délicatesse de me tromper sur la plus légère altération dans ce sentiment. Eloignez de vous, à cet égard, toute idée de devoir; je ne connais pour l'amour ni promesse ni garantie. La divinité seule peut faire renaître une fleur quand le vent l'a flétrie. Un accent, un regard de vous suffiraient pour m'apprendre que votre cœur n'est plus le même, et je détesterais tout ce que vous pourriez m'offrir à la place de votre amour, de ce rayon divin, ma céleste auréole. Soyez donc libre maintenant, Oswald, libre chaque jour, libre encore quand vous seriez mon époux; car si vous ne m'aimiez plus, je vous affranchirais, par ma mort, des liens indissolubles qui vous attacheraient à moi.

Dès que vous aurez lu cette lettre, je veux vous revoir; mon impatience me conduira vers vous, et je saurai mon sort en vous apercevant; car le malheur est rapide, et le cœur, tout faible qu'il est, ne doit pas se méprendre aux signes funestes d'une destinée irrévocable. Adieu.

FIN DU SECOND VOLUME.

20 08 02

# NOTES

DU

#### SECOND VOLUME

PAGE 23, ligne 17.

Je me su's permis d'emprunter ici quelques passages du Discours sur la Mort, qui se trouve dans le Cours de Morale religieuse par M. Necker. Un autre envrage de lui, l'Importance des Opinions religieuses, ayant eu le plus éclatant succès, on le confond quelquefois avec celui-ci, qui parut dans des temps où l'attention était distraite par les événements politiques. Mais j'ose affirmer que le Cours de Morale religieuse est le plus éloquent ouvrage de mon père. Aucun ministre d'état, je crois, avant lui, n'avait composé des ouvrages pour la chaire chrétienne; et ce qui doit caractériser ce genre d'écrit fait par un homme qui a tant eu affaire avec les hommes, c'est la connaissance du cœur humain et l'indulgence que cette connaissance inspire : il semble donc que, sous ces deux rapports, le Cours de Morale est complètement original. Les hommes religieux, d'ordinaire, ne vivent pas dans le monde; les hommes du monde, pour la plupart, ne sont pas religieux: où serait-il donc possible de trouver à ce point l'observation de la vie et l'élévation qui en dégage? Je dirai, sans craindre qu'on attribue mon opinion à mon sentiment, que, parmi les égrits religieux, ce livre est l'un des premiers qui consolent l'être sensible et intéressent les esprits qui réfléchissent sur les grandes questions que l'âme et la ponsée agisent sans cesse en nous-mêmes.

## Page 50, ligne 2.

Dans un journal intitulé l'Europe, on peut trouver des observations pleines de profondeur et de sagacité sur les sujets qui conviennent à la peinture: j'y ai puisé plusieurs des réflexions qu'on vient de lire; M. Frédéric Schlegel en est l'auteur: c'est une mine inépuisable que cet écrivain, et que les penseurs allemands en général.

## Page 81, ligne 3.

Les tableaux historiques qui composent la galerie de Corinne sont des copies ou des originaux du Bratus de David, du Marius de Douet, du Bélisaire de Gérard. Parmi les autres tableaux cités, celui de Didon a été fait par M. Rehberg, peintre allemand; celui de Clorinde est dans la galerie de Florence; celui de Machath est dans la collection anglaise des tableaux pour Shakespeare, et celui de Phòdre est de Guérin; enfin,

Control of the second of the second



les deux paysages de Cincinnatus et d'Ossian sont à Rome, et M. Wallis, peintre Anglais, en est l'auteur.

### Page 87, ligne 19.

Je demandais à une petite fille toscane laquelle était la plus jolie d'elle ou de sa sœur? Ah! me répondit-elle, il più bel viso è il mio, le plus beau visage est le mien.

## Page 97, ligne 14.

Un postillon italien, qui voyait mourir son cheval, priait pour lui et s'écriait: O sant' Antonio, abbiate pieta dell' anima sua! O Saint Antoine, ayez pitié de son âme!

# Page 98, ligne 8.

Il faut lire, sur ce Carnaval de Rome, une charmante description de Goethe, qui en est un tableau aussi fidèle qu'animé.

## Page 183, ligne 13.

Il y a une charmante description du lac d'Albane, dans un recueil de poésies de madame Bruunnée Munter, l'une des femmes de son pays dont le talent et l'imagination méritent le plus d'éloges.

## Page 295, ligne 4.

Discours sur les devoirs des enfunts envers leurs pères. Cours de Morale religieuse. Voyez la note du premier volume. Page 297, ligne 2.

Disours sur l'indulgence dans le Cours de Morale religieuse. Voyez la note du premier volume.

Page 347, ligne 4.

M. Elliot, ministre d'Angleterre, a sauvé la vie d'un vieillard à Naples, de la même manière que lord Nelvil.

Page 409, ligne 2.

Il ne faut pas confondre le nom de Corinne avec celui de la Corilla, improvisatrice italienne, dont tout le monde a entendu parler. Corinne était une femme grecque célèbre par la poésie lyrique, Pindare lui-même avait reçu des lessons d'elle.

FIN DES NOTES DU SECOMD VOLUME.



# . TABLE DES LIVRES

### DU SECOND VOLUME.

| LIVRE VIII. Les statues et les |        |
|--------------------------------|--------|
| tableaux,                      | page 1 |
| LIVRE IX. La fête populaire    |        |
| et la musique,                 | 85     |
| LIVEE X. La semaine sainte,    | 119    |
| LIVRE XI. Naples et l'Hermi-   |        |
| tage de Saint Salvador,        | 193    |
| LIVRE XII. Histoire de lord    |        |
| Nelvil,                        | 229    |
| LIVRE XIII. Le Vésuve et la    |        |
| campagne de Naples,            | 299    |
| LIVRE XIV. Histoire de Co-     |        |
| rinne.                         | 354    |

FIN DE LA TABLE DU SECOND VOLUME.

De l'Imprimerie de R. Juigné, 17, Margaret St. Cavendish Square.



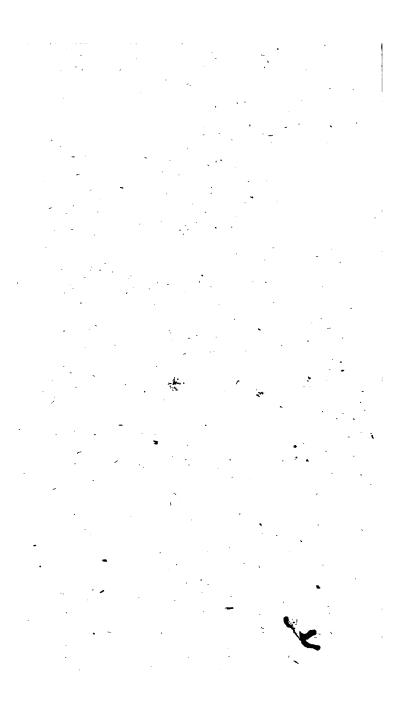

Ś , -, Ě :

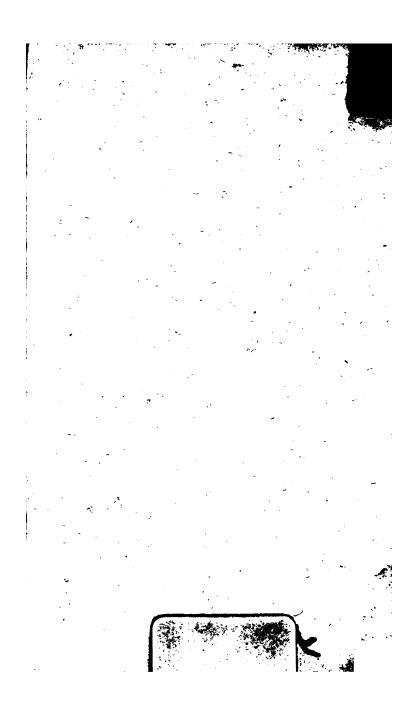

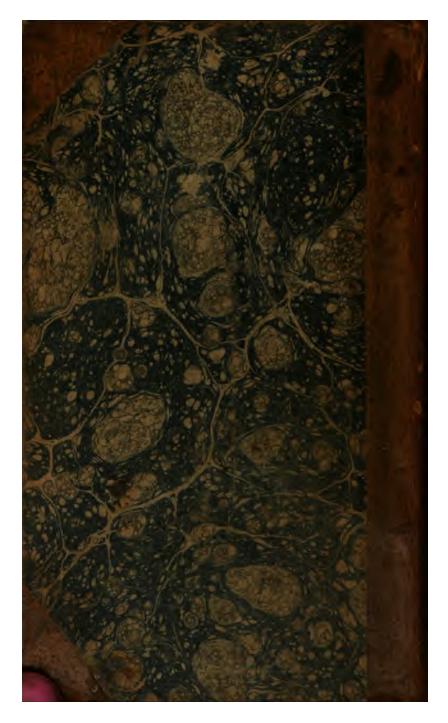